La lutte anti-drogue

Vaste coup de filet contre la Mafia

LIRE PAGE 10 L'ARTICLE DE PHILIPPE PONS

 $neill_{\theta}$ 

rfais pas Julia fais pas Julia leur elan, fa au partour à es machas : an: de mage mage ben co-issidem 5: pe s. I en depute n certain conte

Hieragore & Plausir a pas re ec un per e defoulerar I (e Dasser less Conservations

OPPOSIOR is

SARRAUTE

**QUE SURT** 

rent do g

renonce ( 😜

1725 CELES

L 525000

: Sur Lag.

್ ಪುಂಚಾದ ) <u>ju</u>

6 : 3 **22** 5 3

1.73

eder: deb.

ruppelet e

rrung land

: 244 Z

eriner 2: t

July 197 443

ಕ ಬರಕ್ಕಾರ್ಡ ೧೯.೫೩೮೯೭. ೧೯೭೩ ಕಾರ್ಡ್

7.7

July 45.

22. **122** 5

. . .

111 -15

.....

2.2

1. No. 1/2.

12.20

 $p_{\rm eff}(22) \approx 75$ 

: E: .... 1 #

شعو . سوت مناقق <u>. ن</u>مومر

ur interes de la

Republica-

----ه شقه ریسه م. د د میدس

---2 2 32 3

المناشقين وبهراس

. شنعت و

Der Gray.

-- ce - Re

المامة المساور المامة المساور المامي المامة المامير المامير

3018

~.·

೯೭೮ ಕ

ons.



«Le Monde des livres»

Pages 13 à 16

Comte-Sponville.

# Le FMI, le tiers-monde et la géopolitique

Entre le Fonds monétaire dont l'instance politique de déci-sion, le cousité intérimaire, se réunit ce jeadi à Washington, sons la présidence du ministre beige des finances, M. Willy de Clercq, et les pays à bas revenus surendettés, le jeu est plus sub-til, et la matuelle dépendance plus étendue qu'il n'y paraît à première vue. En font foi les mobiles qui out poussé, à la fin du mois dernier, le ministre mexicain des finances, M. Jesus Silva Herzog, à prendre l'initiative d'un plan de sauvetage « in extremis » en faveur de l'Argentine, ou plutôt des banques étrangères, et surtout américaines, auprès desquelles les autorités de Buenos-Aires (militaires d'abord, civiles ensuite) ont laissé depuis octobre dernier s'accumuler les arriérés d'inté-

En vertu de ce plan, trois pays eux-mêmes chargés de dettes, le Mexique, le Brésil, le Venezuela, et un quatrième, la Colombie, dowt la situation s'est nettement détériorée depuis qu'on répète qu'il est le seul Etat (avec le Paraguay) à échapper au fléau commun du déficit, ont prêté à court terme 300 millions de dollars au gouvernement de M. Raul Alfousin, en attendant que les banques américaines

Depuis plus d'un au, on parle de la constitution d'un « club » des pays débiteurs, et en parti-culier d'un club des pays latino-américains. Une conférence internationale s'est réunie, en septembre dernier, à Caracas, pour affirmer, en termes qui n'engagent à rien, leur active urité. Il se pourrait bien qu'on assiste effectivement à la formation d'un tel cartel, mais croyait, Si M. Silva Herzog a voulu que l'Argentine puisse res-pecter l'échéance du 31 mars, c'est parce que le Mexique, qu'on lone pour le chemin qu'il a déjà parcoura dans la voie du rétablissement, risquerait de perdre la face si le président Alfonsin en prenait trop à son aise avec les disciplines du Fonds monétaire, et les engagements solennels — quoique modifiables, comme le prouve le cas du Brésil - contractés à son

Une quarantaine de pays ont déjà conclu avec le FMI des accords comportant la mise en œuvre de « politiques d'ajustement » pins ou moins draconiennes et plus ou moins appliquées. Cela signifie que, « nolens, volens », une quaran-taine de gouvernements ont lié leur sort à des programmes conçus en étroite liaison avec cette institution, on pratiquemeut dictés par elle. On consta-tera, cette semaine, à Washington, avec satisfaction, que si le problème de l'endettement (qui est loin d'être spécifique au tiers-monde) n'est pas près d'être résolu, du moins une débâcie financière aux dimensions de la planète a été

C'est un fait que, pour des raisons souvent plus politiques et militaires qu'exclusivement économiques et figancières, la sauvegarde de certains pays apparaît prioritaire. Le souci des intérêts stratégiques a joué un grand rôle dans l'attention toute particulière donnée à deux pays charnières, le Mexique, situé entre les Etats-Unis et l'Amérique centrale, et la Turquie, avant-poste de l'Occident, entre l'URSS et le Proche-Orient. Il reste que, même an Mexique, la bataille du redressement est loin d'être eucore acquise et que presque tout reste à faire an Brésil, autre bastion de première importance, dont le régime vient d'être ouvertement contesté par une gigantesque manifestation à

jusqu'alors évitée.

# Washington suspend La CGT veut mobiliser au Nicaragua

La CIA a mis fin à ses opérations et n'aurait pas l'intention de les reprendre

De notre envoyé spécial

qués trois fois en deux jours -, dit

un marin dans un anglais laborieux. Personne n'a été blessé. Les vedettes

rapides venues de la haute mer — les piranhas, comme les appellent les Nicaragusyens — sont reparties

comme elles étaient venues, sans être inquiétées, après avoir lâché leurs rafales.

Pourquoi cette impunité? Le

capitaine Mario Aleman, de la

marine de guerre sandiniste, lève les bras d'un air désolé. « Nous n'avons rien, ni avions, ni hélicoptères, ni

vedettes de chasse... > Le capitaine,

qui dénonce avec humeur « l'agres-

sion impérialiste qui dure depuis cinq ans », a pourtant une idée pré-

cise sur les auteurs des mitraillages

et des minages. « Nos ports, a-t-il dit, sont minés par des vedettes pro-tégées par un bateau mère qui reste au large. Nons avons identifié une

frégate américaine, du type Galery, qui évolue de 30 à 40 miles de la

(Lire la suite page 5.)

MARCEL NIEDERGANG.

La CIA a interrompu le lard avant. Nous avons été attominage des ports nicaraguayens, et ne le reprendra sans doute pas. C'est ce qu'ont affirmé, le mercredi 11 avril, de hauts responsables du gouvernement américain, qui ont tenu à rester anonymes. Puerto-Corinto, le principal port du Nicaragua, est pratiquem paralysé par peur des mines et des attaques iancées ces dernières semaines par des vedettes venues de haute mer, se le relate motre envoyé Puerto-Corinto. - La longue

houle du Pacifique balance la Mésange, un cargo canadien ancré à quatre miles de Puerto-Corinto, dont on aperçoit seulement le minuscule phare blanc et une ligne de docks. Des mains s'agitent au bastingage. L'équipage salue le Josmapa, un rafiot nicaraguayen, rouillé et trem-blant de toute sa carcasse, qui Plus loin, un cargo japonais, le Myashima-Maru, Pas une seule silhouette visibles. Les promenade en mer serait très plassante si le coin n'était pas miné. Depuis le début mars, une demi-douzaine de navires de commerce ont heurie des mines dans ces eaux. Par prudence, les autorités nicaraguayennes ont décidé de faire attendre au large les cargos qui se présentent devant Corinto, à quelque 150 kilomètres au nord de Managua.

NE S'CO nal d'accès, moteur au ralenti. Le capitaine a l'œil rivé sur les balises. Il porte un bizarre bonnet en laine brune sur sa tête toute ronde. « C'est le passage le plus délicat, dit-il. C'est là que la plupart des navires étrangers ont été endommagés. »

Depuis, les rares chalutiers du secteur racient les fonds avec leurs filets à la recherche des mines, et des hommes-grenouilles plongent, autour des balises. Sur les quais du port, la chaleur est asphyxiante. Le travail a repris au ralenti. Les dockers en tricot de corps déchiré out l'air écœuré. Quatre énormes cargos sont à quai, dont un soviétique, le Nicolas-Kirilenko, de Leningrad, qui charge des balles de coton. Pius loin, un espagnol de Barcelone et un panaméen, le Ho-Ming-7, dont équipage coréen montre avec excitation les impacts de balles de mitrailleuse sur la dunette et le gail- | de la session de printemps.

# le minage des ports l'ensemble de la Lorraine contre le plan acier

L'exonération des charges sociales pour les entreprises créant des emplois a été décidée contre l'avis de MM. Bérégovoy, Delors et Fiterman

Plusieurs trains spéciaux, des cen-taines d'autocars : la Lorraine s'est mobilisée pour la «marche» du vendredi 13 avril sur Paris. Les syndicats lorrains, qui ont reçu l'appui, parfois financier, des collectivités locales, out lancé un appel unanime à l'arrêt total du travail dans la sidérurgie et les mines de fer. On prévoit, aussi, la «montée» sur Paris de nombreux sidérurgistes d'Ugine-Aciers de Fos et de groupes d'autres sites sidérargiques, ceux, notam-ment, des régions de Caen et de la Loire, ainsi que de mineurs du Nord, à l'appei de la seule CGT.

La CGT a réaffirmé, par la voix des responsables de sa fédération de la métallurgie, une opposition totale au plan acier gouvernemental,
«injustifié, incohérent, dangereux (...), une erreur économique
grave», qui enferme la sidérurgie,
dont le développement serait indispensable à l'économie nationale, dans «un processus d'affaiblissement, qui risque de lui être fatal ». M. André Sainjon, secrétaire de la

rence de presse, le 11 avril, n'a pas fait dans la nuance : «Il n'y a pas d'autre solution que de reconsidéres les mauvaises décisions gouverne mentale... S'y obstiner, c'est se loin dans la voie du développem industriei et du progrès social. C'est aussi briser la confiance, »

CGT et, avec eux, leur centrale, qui n'est pas, pour l'instant, directement ue, allient dans l'action la fermeté et la prudence. Pas question de « relacher la pression », mais la fédération de la métalhurgie, au-delà du 13 avril, prévoit, surtout, d'assurer l'activité des sites menacés, en maintenant les contrats actuels, voire, assure-t-elle, en leur trouvant d'antres clients. Elle propose une « réunion tripartite » avec les syndicats, les PDG des groupes nationa-

(Lire la suite page 8.)

# La naissance d'un enfant après congélation de l'embryon

# Cette « première » réalisée en Australie pose de nouvelles questions éthiques

Pour la première fois au monde, nne équipe médicale australienne a annoncé, le mercredi 11 avril, à Meléprouvette qui avait, au stade d'embryon, été conservé par congélation. D'autres naissances sont attendues à partir de cette technique thérapeutique, qui ouvre d'intéres-santes perspectives médicales et soulève de graves problèmes éthiques.

Le bébé, une petite fille présom-mée Zoé, est né il y a une quinzaine de jours au Queen Victoria Hospital de Melbourne, dans le service du docteur Carl Wood. Les parents, mariés depuis douze ans, n'avaient pu avoir d'enfant, la femme souffrant d'une forme de stérilité.

Il y a un an, plusieurs fécondations étaient réalisées entre des ovules prôlevés chez la femme et des spermatozoïdes du mari. Trois embryons étaient alors implantés dans l'utérus maternel. Sans succès Les six embryons restants étaient congelés. Un nouvel essai était tenté deux mois plus tard, après décongélation de trois embryons. L'un d'eux se développait alors normalement jusqu'à la trente-sixième semaine. A ce moment, l'équipe médicale devait pratiquer une césarienne à cause de complications placentaires. Née préaujourd'hui se porte bico.

La technique, encore expérimen-tale, de la congélation après fécondation in vitro présente un intérêt majeur : elle permet d'utiliser à dis-tance des embryons qui ne peuvent être immédiatement implantés dans Puterus maternel. Les équipes médicales spécialisées estiment en effet ne pas devoir implanter plus de trois embryons à chaque tentative. Dans le même temps pourtant, ils peuvent disposer, s'ils le décident, d'un plus grand nombre d'embryons. En d'autres termes, la congélation per-met de multiplier les chances de grossesse tout en diminuant le nombre d'interventions nécessaires pour prélever les ovules chez la femme.

JEANLYVES NAU.

(Lire la suite page 10.)

# La Nouvelle-Calédonie à l'épreuve de l'autodétermination

1. - Un pari sur l'intelligence

Noumes. - Leurs banderoles disent la colère des broussards de **ALAIN ROLLAT** Une cinquantaine de ces petits

Nouvelle-Calédonie : « Les terres à cents qui les travaillent. » «Faites respecter nos propriétés privées même si certains n'aiment pas nos barbelés. » «Lemoine, y en a ras-le-bol. » Elles s'adressent au secrétaire d'Etat aux départements et aux territories d'outre-mer, M. Georges Lemoine, qui s'est rendu dans la brousse, du 3 au 5 avril, pour expli-quer aux différentes communantés, sans passer par l'intermédiaire des partis politiques, pourquoi et com-ment le gouvernement a décidé de favoriser la démarche vers l'autodétermination du peuple calédonien», en préparant un projet de nouveau statut dont le texte sera examiné par le Parlement au cours

De notre envoyé spécial

deveurs et forestiers d'origine européenne sont venus à La Foa, centre de la subdivision administrative sud. Ils accusent le pouvoir central de faire preuve de «laxisme» face à la multiplication des pressions et des menaces exercées contre eux par les militants indépendantistes canaques qui font désormais de la revendica-tion foncière leur principale arme politique. Le drapeau tricolore der-rière lequel ils sont rassemblés exprime leur credo. La présence de deux drapeaux américains affiche leurs affinités idéologiques.

Mais la faiblesse numérique de cette manifestation illustre bien l'isolement de ces pionniers «caldo-

ches », confrontés à la volonté d'émancipation des tribus mélané-siennes que l'administration coloniale a parquées depuis un siècle dans des réserves. Il n'y a qu'un peu plus au nord-ouest, à Bourail, principal centre rural, et, bien sûr, à Noumés, capitale du territoire, que le rapport des forces est favorable aux anti-indépendantistes.

En dépit des slogans agressifs M. Georges Lemoine se mêle aux manifestants. Dialogue difficile.

Vous avez abusé de notre patience. Tous les jours on nous abat du bétail, on arrache nos barbelés, et personne ne fait rien. Envoyez l'armée! Si les exactions des terroristes continuent il y aura des accidents regrettables dont vous porterez la responsabilité ! », disent-ils au secrétaire d'Etat.

(Lire la suite page 8.)

# Les multinationales vont-elles casser l'Europe ? Dix fois, vingt fois, l'Europe a failli se briser les reins sur la politipar PIERRE DROUIN que agricole. Elle n'aura pas Grundig, etc.) est longue, celle des

construction des Dix ?

L'AUTRE VOLONTÉ

"A l'esprit d'abandon et de démission, opposons désormais l'autre volonté qui rendra confiance au pays et le rassemblera.'

Collection "Franc-Parler"

retrouvé son équilibre tant que le cas de la « contribution britanni-que », qui lui est si fortement lié, ne sera pas réglé. Si l'issue est proche, comme le pense M. Mitterrand, l'industrie ne va-t-elle pas à son tour faire trembler sur ses bases la

Nous ne pensons pas, en l'occurrence, aux secteurs traditionnels dont la reconversion fait tant couler d'encre aujourd'hui, mais au contraire à ceux qui sont bien dans la course, tellement qu'ils trouvent le marché commun trop petit pour eux, et voudraient faire éclater la «vieille peau» pour chercher for-tune ailleurs.

En un mot, les multinationales vont-ciles aider on non à l'intégra-tion européenne,? Cétait là le sujet d'un colloque qui vient de se tenir à Londres (1), rassemblant notamment des professeurs, des indus-triels, des banquiers et les syndicalistes.

Que l'Europe des Dix n'ait guère contribué à rapprocher les firmes des pays participants, le phénomène est bien commi. La liste des occasions manquées (Unidata, Fiat-Citraen, Pirelli-Dunlop, Thomson- d'harmonisation des réglementa-

réussites insignifiante. En revanche, Philips, Olivetti et Thomson ont signé des accords « séparés » avec ATT. De même les rapproche Alfa-Romeo-Nissan, Renault-American Motors, Honda-British Leyland, Philips-Control Data ont frappé l'opinion. Pourquoi cette dis-symétrie?

L'une des raisons dégagée à Lon-dres par de nombreux intervenants est celle-ci : contrairement aux apparences, il n'y a pas en Europe de vrai Marché commun. L'espace commercial des Dix ne ressemble pas à celui des Etats-Unis, par exemple. Il n'existe pas de type de société juridique commune aux pays membres, et les accès aux marchés publics ne sont pas libres.

En France, l'acquisition d'une unité de production déclenche une volée de paperasses; aux Pays-Bas, une législation très protectrice de la main-d'œuvre décourage la mobilité des travailleurs; en Allemagne et en Grande-Bretagne il règne une assez forte incertitude sur le champ des taxations qui peut s'étendre sans que l'on crie gare, etc. « Toutes ces barrières qui naissent de l'absence

The second of th

tions sont aussi graves que les bar-rières douanlères », estime M. Patrick Sheehy, président de BAT Industries, un important

conglomérat britannique. (Lire la suite page 2)

(1) Organisé conjointement par le Financial Times et l'Institut de recher-che et d'information sur les multinationales (IRM) de Genève.

*AU JOUR LE JOUR* 

# Satellites

Ainsi donc, après plusieurs tentatives infructueuses, les Américains ont repris en mains un satellite indiscipliné. Ils l'ont réparé avant de le remettre sur orbite.

Parler d'une grande première à ce sujet, c'est feindre d'oublier que l'autre Grand pratique avec succès, depuis bientôt près de trente ans, la « réparation » et la remise sur orbite socialiste des satellites fugueurs.

JACQUES CELLARD.

ş

« L'EUROPE, UNE BATAILLE POUR L'AVENIR » de Christiane Scrivener

# Information sans prétention

E Parti républicain dont elle est membre n'avait pas voulu retenir sa candidature pour les élections euro-péennes. M<sup>ma</sup> Simone Veil l'a imoosée, en soulignant notamment la qualité du travail fourni ar celle qui fut le rapporteur du budget des Communa péennes pour 1984. Ainsi Mm Christiane Scrivener figuret-elle en vingt-neuvième place sur la liste UDF-RPR, et c'est tout naturellement à M\*\* Veil qu'elle a demandé de préfacer l'ouvrage qu'elle vient de publier : L'Europe, une batai pour l'avenir. Ouvrage qui inau-gure la nouvelle collection « Tri-bune libre » lancée par la librairie

Dans ce livre qui se veut sens prétention, Mas Scrivener s'efforce de répondre à toutes « des gans simples, des citoyens avec ou sans responsabilités particulières, avec ou sans intention autre que celle de comprendre les événements essentiels qui peuvent affecter leurs conditions de vie professionnelle et familiale ». Élle présente les institutions communautaires de nement et leur rôle, les étapes de

s'interroge sur l'avenir de la de sombrer dans un « octimisme excessify ou dans un « pessi deux solutions pour que naisse « l'Europe de la seconde généra-«L'une consiste à négocier un nouveau traité d'union européenne mais les esprits ne sont sans doute pas mûrs. L'autre Consiste à appliquer les traités mieux qu'ils ne le sont aujourd'hui et à les compléter par des accords sur la coordination des politiques étrangères et sur la défense de l'Europe. » « Cela suppose, ajoute Mª Scrivener, que tous les partenaires soient animés par une volonté commune de poursuivre la construcaussi qu'ils se sentent soutenus per leurs opinions publiques, a Ce soutien de l'opinion publique, M<sup>me</sup> Scrivener aura tout loisir de le mesurer lors de la campagne CLUI S'CLLVTE.

la construction auropéenne

C. FAUVET-MYCIA. ★ L'Europe, une bataille pour l'avenir. Coll. «Tribune libre», Plon, 250 p., 58 F.

# Les multinationales vont-elles casser l'Europe? (Suite de la première page)

Ces barrières dont on ne parle pas assez « cassent » plus le Marché commun que les comportements de commun que les comportements de plus en plus atlantistes des multinationales européennes. De même, une vraie place financière européenne scrait indispensable, ainsi que la libre circulation des capitaux et l'homogénéisation des pratiques bancaires. «Par exemple, fait remarquer M. Charles Green, directeur général de la National Westminster Bank, les fonds de retraite devraient investir là où ce serait le plus rentable. » Et puis si « la mayomaise communautaire prend mayonnaise communautaire prend mal - (Daniel Le Franc), c'est aussi parce que le cloisonnement, la frag-mentation des marchés subsiste du fait des normes différentes imposées par les actions, des frontières fis-cales et administratives, des pres-criptions sanitaires variées. « Nous en sommes à régler au jour le jour nos petits problèmes juridiques ou idéologiques, constate M. Helmut Mancher directair de North Mancher, directeur de Nestlé, alors que les Japonais, qui savent où est le vrai champ de bataille, construi-sent déjà l'an 2000. »

Autre phénomène enregistré : la baisse des bénéfices des investisse ments en Europe par rapport à ceux qui sont produits aux Etats-Unis on au Japon (2), ce qui explique la migration des capitaux vers les Etats-Unis. Quatre ans déjà après le début de la crise pétrolière, la part des investissements français aux Etats-Unis était passée de 10 % à 20 % du total, celle des Allemands de 13 % à 42 % et celle du Royaume-Uni de 25 % à 30 %, note M. Michalet. On enregistre aussi bien des rachats d'entreprises, des fusions, ou des prises de participa-tions. La concentration industrielle Etets-Unis.

L'Europe, d'autre part, ne sait pas profiter de tous les bénéfices de sa créativité. M. Koji Kobayashi, prési-dent de la Nec Corporation, insiste sur ce thème en faisant défiler une liets invessionants de décourants ionnante de découvertes liste impre ont été exploitées industriellement par les Etats-Unis ou le Japon. « On par les Etats-Unis ou le Japon. « On se préoccupe beaucoup trop en Europe des effets négatifs du progrès technologique, précise-t-il, ce qui freine l'innovation. » Sa compagnie, sous son impulsion, impressionnée par le fait que le téléphone n'a pratiquement pas bougé depuis Graham Bell, c'est-à-dire depuis plus d'un siècle, investit dans le recherche du a téléphone intercebte. che du « téléphone interprète », celui qui traduit la communication du correspondant dens le langage désiré. « Il faut que nous y arrivions d'ici 20 ans » conclut M. Kibayashi qui a... soixante-treize ans.

# Use nouvelle vocation

Enfin, comme le souligne M. Carlo de Benedetti, président d'Ofivetti, le marché européen est décidément trop petit. « Tous le monde essaie d'augmenter sa part de marché, ou lieu d'augmenter le

N'y aurait-il donc pas, comme se le demande M. Charles-Albert

Michalet, une nouvelle vocation pour l'Europe, celle d'être une base de départ pour les multinationales ? Il serait temps, car le marché euro-péen est de plus en plus pénétré par les multinationales étrangères dans les industries de pointe. Les risques sont évidents : le déficit commercial pour les techniques de l'information

s'accroît dangereusement (8 milliards de dollars en 1982); quarre millions d'emplois ont été perdus de ce fait pour la CEE; la compétitvité s'émousse dans nos systèmes de recherche ainsi que la qualification du personnel. Sans parler du danger d'une perte d'identité culturelle puisque les techniques de l'informa-tion véhiculent beaucoup de matière

C'est pourquoi M. André Danzin voit, dans le programme ESPRIT adopté par la CEE et qui permettra dans ce domaine, on le sait, la collaboration de douze sociétés d'électroique, une chance nouvelle pour Europe. Ce sont moins le 1 500 millions d'ECU engagés dans l'opération qui importent que le fait que les Européens apprennent à tra-vailler ensemble et que le projet ait un aspect « transsectoriel », l'industrie étant associée en amont avec l'Université et en aval avec une

dientèle très motivée. ESPRIT doit-il surtout favoriser les Européens ? Le problème reste ouvert. Il y a deux stratégies possibles: l'une qui encouragerait un nationalisme européen, la création d'un espace où l'on jouirait d'une sorte de rente de situation : l'autre qui susciterait la naissance ou le développement de « multinationales

universeiles », ce qui aurait notam-ment pour effet de faciliter l'arrivée de laboratoires étrangers sur le territoire europé

i Monde

IRIQUE

NO TO COLUMN

And the state of t

183 28 Ministry 17 RCA

. . .

(4) The same of

artists of

200

24.5

11 -- 27 -

that or desire species

胡 海真樹

2.3.4

· 中 (海里野菜)

. A see Switch

or and street

Salaman H

. 15 64

M. HERNU

ニマネ がします

20 Mar.

. . . .

ergradi 🏕

on the President

· j · · ; z · ž Organi

・ シェール かま 神会

1919

reine 🐠

grandet in 🗱 🕬

in the same and a fine a

一. 唐幢

agentitene 🐠

: .... 🐔 🦸

The Profitie

1.1 mil. 199 gint

5 7 7 2 M

gaggarages and annual states &

なだながらかし、よなと **特別の** 

CONTRACTOR OF THE SECTION OF THE SEC

in the second of the second of

Rain Marien Rai 🚂 🚒

A SECTION OF THE PROPERTY OF T

andres in the guidest

The same of the same of

American in one on and tell

Part of the first appearance

No. of the state

Parties of the second s

Service made part

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

11:23 metriell

LA MORT ACCIDES

M. MAUROY

le rôle dies

And the State of t

or anythrap with the fit

printer matter the

er on facti Carriers with he property

Sales also be

La plupart des hommes d'affaires penchent vers la denzième voic, certains autres estiment qu'il faut pin-tôt jouer au coup par coup, admettre pragmatiquement un cocktail de solutions suivant les domaines et la sauvegarde d'une réciprocité négo ciée avec les firmes étrangères. Deux choses sont sures en tout

cas, selon M. Danzin: 1) Il fant que l'Europe retrouve un espace où joue comme aux Etats-Unis le « phénomène de résonance », c'est-à-dire d'amplification de la demande lorsque quelque chose réussit, grâce à des clients-pionniers désireux d'utiliser l'innovation pour la satisfaction de leurs besoins personnels et pour le progrès de leurs entreprises. Provoquant la convoitise d'autres clients, ils déclenchent alors une consommation de masse. An lieu de cela, pour soigner leurs « champions nationaux » les Etats européens s'ingénient aujourd'hui à trouver toutes sortes d'entraves, dont on a parlé plus hant, ou soutiennent les firmes par des artifices (subventions, prêts bonifiés, politique préférentielles d'achats publics, etc.)

2) La multinationalité répond à la « nature des choses ». Son développement est étroitement lié à l'émergence de la « civilisation de la sance » dont l'une des caractéristiques principales est la force des liens indances qui s'exercem en toutes circonstances ; entre clients et fournisseurs, entre systèmes économiques, entre gouvernements et entreprises, entre Etats en dépit des frontières. D'autre part, le phénomène de multinationaliré est directement lié au développement de la « planète câblée », pour des raisons, en quelque sorte, physiques. Les pays à économie de marché se dotent d'un « système nerveux » qui, dans le domaine économique, abolit les frontières des Etats de facto. quelles que soient leurs volontés d'autonomie. Le marché tend à devenir un marché mondial unique.

Enfin, la validité des solutions multinationales est d'autant plus grande que les frais initiaux de recherche, développement, démons-tration, industrialisation sont élevés. Leur amortissement impose la mas-sification des productions, et donc la conquête du plus grand nombre pos-

L'ère de la société d'information. les multinationales out sûrement plus de chances de sauver le Marché commun que de le casser. An reste. l'évolution de l'opinion à leur égard évolue assez nettement dans un sens positif (3), ce qui ne vent pas dire que ces organisations interterrito-riales peuvent tout se permettre.

A Londres, les quatre syndica-listes présents, M. Clive Jenkins, Ernst Piehl, Herman Rebhan et Charles Levinson, ont tous insisté sur la carence de l'information à l'égard du personnel et du manque d'esprit de participation, la stratégie de consultation étant souvent encore peine ébauchée. Comme le disait M. Rebhan: « Partager l'informa-tion, c'est partager le pouvoir, ce qui est aussi agréable pour un employeur que de se faire enlever une dent sans anesthésie.»

PIERRE DROUBL

(2) Le président de BAT Industries, notait qu'en 1981-1982 les bénéfices de sa firme avaient été de 7 % en Europe et de 16 % aux Etats-Unis. (3) Live l'Image des multinatio-naies en France, de Jean-Marie Cotte-ret, Gérard Ayache et Juliette Dux. Commentaires de Maurice Duverger et François Bourricand, Editions PUF-IRM, 190 pages, 95 F.

**ABONNEMENTS** 

3 mois 6 mois 9 mois 12 mois

FRANCE 341 F 605 F 859 F 1888 F

TOUS PAYS ETRANGERS PAR VOIE NORMALE 661 F 1 245 F 1 819 F 2 360 F

ÉTRANGER

L - BELGIQUE-LUXEMBOURG

# Le Monde-

5, RUE DES ITALIENS, 75427 PARIS CEDEX 09 C.C.P. 4297-23 PARIS - Télex MONDPAR 458572 F Tél.: 246-72-23

PRIX DE VENTE A L'ÉTRANGER

irie. 3 DA ; Maroc, 4.20 dr. ; Tu Algeria. 3 UA; Warrot, o.... or.; ressen, 380 m.; Allemagne, 1.70 DM; Autriche, 17 sch.; Belgique, 28 fr.; Canada, 7.10 S; Côto-d'Iveire, 300 F CFA; Daremark, 20 m. - 1.10 Si. Cotto-Streete, 300 r CPA; Basemark, 7,50 kr.; Espagne, 110 pec.; E-LL, S6 c.; G.-B., S5 p.; Grèce, 65 dr.; Irlande, 85 p.; Izalle, 1 900 L.; Liben, 375 P.; Libye, 0,550 Ot.; Limemboltg, 28 f.; Norvèga, 200 kr.; Pays-Bas, 1,75 ft.; Portagal, 85 esc.; Sénégal, 300 F CFA; Suède, 7,76 kr.; Salme, 1,50 f.; Yougolavia, 182 ad.

Edité par la S.A.R.L. la Monde Gérant : André Leurges, directeur de la publice

Anciens directeurs : Hubert Bouve-Méry (1944-1969) Jacques Fatres (1969-1982)

lappinosis de Mendro See des Indiess PARIS-DO 1963

Reproduction interdito de tous articles sauf accord avec l'administration Commission paritaire des journaux

et publications, nº 57 437 ISSN: 0395 - 2037

PAYS-BAS 381 F 685 F 979 F 1 240 F IL - SUISSE TUNISIE F 830 F 1 197 F 1 530 F 454 F

Par voie sérieume : turif sur châque pos-Les abounés qui paieur par châque pos-tal (trois voiets) roudront bien joindre ce chêque à leur demande. Changements d'adresse définirifs ou provisoires (deux semaines ou plus) : nos abounés sous invités à formuler leur do-mande une sémaine au moios avant leur démart.

Joindre la dernière bande d'envoi à

Venillez avoir l'obligenace de rédiger tous les nome propres en-capitales d'imprimerie.

# LETTRES AU Monde

# Une mise au point de l'ancien directeur des Monnaies et Médailles

L'article de Manuel de Dieguez, « Sculpteurs-graveurs en otage » (le Monde du 16 mars) nous a valu plusieurs mises au point, dont l'une de M. Pierre Dehaye, ancien direc-teur de l'administration des Monnaies et Médailles. On en trouvera ci-dessous l'essentiel :

1. L'article vise le cas des médailles fabriquées à façon par la Monnaie de Paris pour le compte d'éditeurs particuliers. Ceux-ci choisissent le créateur de la médaille et èplent les conditions d'honoraires auxquelles la Monnaie n'a rien à

2. Vers 1965, le Syndicat national des sculpteurs professionnels est intervenu auprès de la Monnaie pour les relations entre artistes et éditeurs pour les moraliser en intégrant à sa facture des droits d'auteur, qui, après paiement de cello-ci par l'éditeur, seraient reversés à l'artiste, sur la base du prix payé par l'éditeur pour les médailles livrées. La Monnaie assuma cette charge gracieusement pour rendre service aux artistes qui le souhaitaient, les autres continuant de traiter directement avec l'éditeur.

Une décision de justice est intervenue, basée sur le fait qu'un éditeur n'avait pas pris la précaution

de formaliser par écrit les engagements réciproques de l'artiste et de lui-même. Cette décision ne concernait en rien la Monnaie. Depuis lors, le schéma décrit ci-dessus fait, dans chaque cas. l'objet d'un contrat tripartite lorsque l'artiste choisit de s'y

4. Les artistes sont si pen « en otage » dans ce système qu'ils y sont tous demeurés très attachés, sauf un, et que, par diverses pétitions, ils en ont demandé le maintien.

5. L'assertion suivant laquelle le graveur général des Monnaies et ses collaborateurs, maîtres graveurs et graveurs, sont « de simules techniciens... incapables de travailler en taille directe dans l'acier » fera rire tous ceux qui connaissent la Monnaie de Paris et son atelier de gra-

6. Non seulement le corps d'élite des graveurs de la Monnaie ne porte aucun - dommage incalculable à la France dans un art où notre pays était en tête des nations », mais il contribue à son prestige, et la prééminence de la France dans ce domaine n'est pas à mettre au passé. De nombreuses appréciations dans la presse étrangère en font foi. De même n'est-il que de parcourir la collection du bulletin publié par la Monnaie de Paris pour le Club francais de la médaille pour être rassuré sut . l'appui des intellectuels et des écrivains français » à l'action artistique de la Monnaie de Paris.

Revue d'études

<u>AU SOMMAIRE DU Nº 11</u>

**EDWARD SAID** 

Le droit de dire l'histoire : Le siège de Beyrouth

SALAH TA'MARI

La vie quotidienne à Ansar

ALBERT BOURGI

Afrique noire - Israël: une relance problématique

**NICOLAS GUILLE** 

La mainmise israélienne

sur l'eau dans les territoires occupés

GIDEON SPIRO

a Il y a une limites. Propos d'un insoumis israélien

Chronique historique

STEPHANE YERASIMOS

Voyageurs européens en Palestine ottomane

an XVI siècle (1517-1600)

Le nº 45 F - Abonnement I an (quatre numéros), 140 F

Etudiants (sur justificatif), 110 F
Règlement au nom des Editions de Minuit (CCP Paris 180.43 T)

Revue trimestrielle publiée par l'Institut des Etudes palestiniennes

Diffusion : les Editions de Minuit - 7 rue Bernard Palissy - 75006 Paris

non initiés risquent d'être séduits par les promesses que leur fait miroiter un islam idéalisé, détaché sa doctrine, de son histoire et de ses réalités présentes. A cet islam idéa-lisé se rattache l'article de M. Bergé, pour qui le système juridique islami-

Où est l'égalité des sexes en Islam? La semme musulmane est encore la moitié de l'homme dans le mariage. Les quelques réformes favorables à la femme arrachées ica ou là aux textes figés sont désavouées et combattues par un islam « pur et dur ».

Où est l'égalité entre musulmans que », telle fut la dernière instruc-

# Réponse à Marc Bergé

des enfants envoyés par milliers sur les champs de bataille au nom de la guerre sainte (Jihad) (le Monde, 21 mars 1984) ?

Devant le mai occidental (matérialisme, racisme, etc.), les esprits de certains éléments inquiétants de que garantirait les droits de l'homme (le Monde, 22 mars 1984).

Où est donc le respect du droit

et non-musulmans? Le droit musul-man implique la négation de la liberté de conscience. « Quiconque désire une autre religion que l'islam, ceci ne sera point accepté de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants » proclame le Coran (3,85) triomphant à Médine. - Deux religions ne doivent pas coexister dans la péninsule arabi-

### tion de Mahomet. Les adeptes d'une « Et puis après ? » croyance non révélée, les athées notoires, out à choisir entre l'islam

et la mort. Le musulman qui change de foi doit être tué. Les gens du Livre (chrétiens et juiss) même autochtones, ne sont jamais éganx aux musulmans. S'ils refusent d'embrasser l'islam, ils deviennent des « dhimmis » (une humanité dévalorisée) astreints, sous la menace de la peine capitale, à payer la capitation, la gizia, « avec humi-liation » (coran 9,29). Les chrétiens du Liban forment un bastion dressé

contre la généralisation de la dhimmitude >. : Aujourd'hui encore, les Coptes, descendants directs du peuple pharaonique, conr-. tendre, bent l'échine sous la domination mique.

Où est l'égalité entre Arabes et non-Arabes (Berbères, Kurdes, Persans)? - Les non-Arabes, conve à l'islam pour être égaux avec les arabes, ont été vite désillusionnés. lis furent appelés ajam, c'est-à-dire les muets, terme qui correspond exactement à barbare dans la bouche d'un grec ou d'un romain. > (Aldeeb abu-Sahlied : Nonmusulmans en pays d'islam, Fri-bourg, Suisse, 1979).

Où est le respect de la dignité humaine dans les châtiments islami-ques (lapidation, amputation, fla-gellation) qui ne sont pas des peines mais des supplices ?

MAGDI SAMI ZAKI, chargé de cours à la faculté de droit d'Orléans.

# Mémoires courtes et... défaillantes

La texte publié sous forme de publicité, « La mémoire courte » (le Monde du 16 mars), et la réponse qu'il a suscitée (le Monde du 27 mars) nous ont valu un certain nombre de lettres. Nous publions les extraits de quelques-unes d'antre elles.

J'ai lu avec intérêt « La mémoire courte ». Le titre, qui me rappelle des souvenirs de l'histoire récente, m'avait fait espérar que les acteurs connais-saient aussi bien l'histoire de France que l'histoire de l'Occu-pation. Il n'en est rien ; un passage est tombé sous mes yeux qui m'a surpris : « Nous sommes les fils de la

Révolution française et de la Révolution française et de la République, disent-lis. Notre capitale, hier comme aujourd'hui, en 1789 comme en 1871, ce n'est pas Versailles; ça n'a jamais été Vichy, et nous n'admettons pas prion viscose. n'admettons pas qu'on vienne nous donner des leçons d'his-

Et pourtant ils en euraient besoin, car, en tant que maire de Versailles, je suis surpris d'une telle ignorance.

Versailles est le lieu privilégié où est née la Révolution fran-caise, où sont nées les libertés; caise, où sont nees les liberties ;
le Déclaration des droits de
l'homme a été rédigée du 17 au
26 août 1789 à Versailles, puis
l'Assemblée nationale a siégé du
5 mai au 15 octobre 1789 à Versailles, et la Convention nationaie a donné à la ville de Versailles le titre prestigieux de « berceau de la fiberté ». Les fameux Verseillais de 1871, dont beaucoup aiment parler pour

stigmatiser leur conduite, étalent en fait, chacun le sait, des Parisiens qui, fuyant la Commune, s'étaient réfugiés à Versailles.

Je trouve déplorable d'essayer d'enfoncer dans l'esprit des lecteurs des idées fausses, des clichés mel vérifiés at mai digérés, et d'en faire des idées reçues. Si les auteurs de ce texte se veulent les héritiers de ceux qui ont fondé dans ce pays, en 1792, la République, il serait bon malgré tout qu'ils se rappel-lent qu'avant 1792 il y a su ancé à Versi

ANDRE DAMIEN,

# « Tout à fait concerné »

Normalien à l'école normale de Digne, je me sens tout à fait concerné par les propos que vous tenez dans votre page du 16 mars, car des mon plus jeune âge, inspiré par la tradition fami-liale, l'ai été porté vers cette dauche qui nous gouverne

Bien que l'évolution de la situation dans le pays ne me rejouisse pas, compte tenu du sabotage des puissances de la droite, je demeure fidèle aux idées de la gauche et persiste à penser que l'humanisme qu'elle représente saura être un facteur de redressement économique et d'évolution vers une société plus

« Et puis après ? » a dit M. Mitterrand après avoir reconnu son erreur sidérurgique, ou plutôt selon sa curieuse formule, après avoir reconnu « une erreur collective dont (il) confesse la totalité des experts et des responsables de l'époque (avant l'élection présidentielle).

Courageux, cet aven? Oni, mais incroyablement désinvolte aussi car dans cet . Et puis après? . il y a toutes les conséquences politique que les électeurs sont en droit d'at-

Même en admettant les circonstances atténuantes que le président de la République s'est autodécernées, il reste que ce ne sont pas les « responsables de l'époque » que les Français ont portés au pouvoir en 1981, mais M. Mitterrand lui même et son parti, a vu d'un engagement aujourd'hui unilatéralement dénoncé. « En toute honnéteté », comme dit M. Marchais, aucun homme d'Etat ne peut se délier luimême du contrat passé avec les élec-

Le président français dispose cependant d'un moyen plus simple pour légitimer une politique pour laquelle il n'a pas été élu : la dissolution de l'Assemblée nationale, que celle-ci ait jugé bon ou non de censurer le gouvernement. M. Mitterrand serait certain de laisser son nom dans l'histoire s'il avait l'au-

dace d'y recourir.

Ne serait-ce que pour l'efficacité de la politique désormais décrétée scule bonne, il n'est pas possible d'en confier la mise en œuvre à des hommes qui disaient avant de passer aux urnes le contraire de ca qu'ils di-

> Maurice Delarue, . (Paris).

« inacceptable, in

###

Workington of Claims to Man-De nom Be South Carlo Minabilla TO THORSE WAS DESCRIBED BY A-1. 950 With the same of the same Allegants and Allegants a The Warranton ware about Charles to to Clamena 20 -- 1 -- 1 -- 1 -- 2 -- Co-Private & ! Surgical land Child Service Bre Comment of Comment in

The same of the Autumn Com-TO 1 1 TO TURNING ME RESIDENCE OF Per treit in certains Au 1966 6 1 harrisons The time of the same same The second of the other second ton projects particle in Alle de l'Ast Bast 10 The second of th Part topic are offer to seprential de description de Street, Section of the Control Se Se Service Grant Proprieta Alexander of the top-

-# #9 1 12-12 3 - FOUR SAME dur that NO WATER AND PROPER radine san Total to the skipert to the same of the same -Street Charles s tait and The transferred Bus. Street Street Street, Con no por tute The second second a series

Cas ju

Attended Catalogs Sure mile do Services - Services - Standard the state of the state of the same 24 848 The state of the state of Search on Man Tiber Sever 18 2-7-ce parts and the Charles o filter bid in the second second second second an adding

Cortes

Series and The state of the s And the second control of AND DESCRIPTION OF



# <u>étranger</u>

# **AFRIQUE**

powwer (%

nommes of year controlled to the controlled to t

e l'Europe nea e comme aux l'aument de ri-fire d'amplique : lorsque que race à des de la comme de la

is et pour le par is et pour le par ises. Provonez utres chem is une comme u lieu de ceta champion

Champions & curopeen in a trouver & done

· dom on a

attenment is it

the bretainer

chuses So:

de la con

ne de carac

00 2000 and

Transcers, 📆

us and

es enigt

res. Dedice

multingtes an destart

10 - 20 mg F1(

Same Line ರಲ್ಲಿ ನಂದಿದ್ದರು,

20 Fizh 21

ւշու էս,

at maribog  $\text{dim}_{\mathcal{M}_{n,n}}$ 

1.2 to CC

cs car

. <sup>(1</sup>2) (1) (2)

.........

AL. ....

s 57-52 p

No state of the

and the

11.000

12 125

127.7 ±1. 12.71.11

im units M. Carli Jermin für

27 77

1 - 1 - 4 - 4 - 1 2 - 1 - 1 - 1 - 1 7 - 2 - 1

277275

20 5 25%

HERRE DASS

9:**3**-1

,46 % . 15 40 mg F

FMINIS

--.-

Section 5

# LA MORT ACCIDENTELLE DE NEUF SOLDATS FRANÇAIS AU TCHAD

# M. MAUROY: nos troupes continuent de jouer le rôle dissuasif qui a toujours été le leur

La présence des troupes francuises au Tchad et les circonstances de l'accident qui a coûté la vie à neuf soldats du 17 RGP ont fait l'objet de deux questions d'actualité, mercredi 11 avril, à l'Assemblée natio-

Répondant d'abord à M. de Lip-kowski, (RPR, Charente-Martine), qui critiquait l'- irréso-lution - du gouvernement, M. Mauroy a déclaré : « Notre pays est intervenu pour arrêter une invosion, une agression caractérisée. Il ne fallait pas que l'agression pale.

L'accepter reviendrais à assister passivement à la déstabilisation de toute l'Afrique centrale et peut-être du reste du continent. Les frontières issues de la décolonisation doivent, conformément au voeu des Africains eux-mêmes, demeurer invlolables.

» C'est dans ces frontières, dans le cadre des Etats ainsi constitués, que se forment progressivement des nations. Compte tenu de sos respon-sabilités historiques en Afrique, il nous revient de favoriser cette évolution en contribuant à bloquer toutes les tentatives de déstabilisation externes. Si yous souhaitez une

nant au FANT (...). nous surveil-lons les activités des éléments situés

autre politique, il faut le dire clairement. En ce qui concerne le Tchad, nous avons refusé à la fois une guerre préventive et l'intervention dans un conflit intérieur. Nous avons simplement arrêté l'invasion. Avons-nous pour autant mis le doigt dans un engrenage? Il y a bien longtemps que c'était fait! (...) Nos troupes continuent de jouer le rôle dissuasif qui a toujours été le leur. Elles remplissent également une mission de formation auprès des troupes tchadiennes et apportent leur aide aux populations ci-viles (...). Il n'a jamais été question es il n'est pas question aujourd'hui

que nos forces s'engagent directemaia au nord de la zore définie. Si vous estimez qu'elles doivent foncer vers le nord, dites-le clairement ! Si à travers l'OUA, par la réconstruction tchadiame et la reconstruction d'un Etat qui sont les objectifs — il me l'a confirmé — du président Hissène Habré. »

nos troupes étaient attaquées, elles se défendraient et pourraient même poursulvre leurs agresseurs. Mais (...) une solution durable ne peut être militaire. Elle ne peut être que diplomatique et politique, elle passe par la mobilisation des gou-vernements et des opinions africains

# M. HERNU: un excès de confiance, hélas!

Intervenant après le premier ministre, M. Charles Hernu, minis-tre de la défense, a lui aussi évoqué en réponse à M. Marc Verdon (PS Vienne), la présence française au Tchan et les circonstances de l'accident qui a coûté la vie à neuf soldats de la force « Manta » à Oum Chalouba. M. Hernu a notamment déclaré: « La France a pris ses responsabilités et ses armées sont présentes au Tchad avec honneur et courage. Elles ont droit à la reconscience de courage. naissance de la quasi-totalité des pays africains regroupés au sein de l'OUA (...). La mission de notre contingent « Manta », fort d'environ trots mille hommes, est très claire : elle est de dissuader l'agresseur de progresser, de former les forces gouvernementales tchadiennes, d'aider les populations civiles. A ceux qui nous reprochent notre pré-sence au Tchad, je dirai simplement que la France y honore sa parole et

- Dans le cadre de leur mission nos forces dirigées par le général Poli ont pour instruction, endeçà du lor out pour instruction, enacça du lor parallèle et de la ligne dite des puits, de patroviller, d'effectuer des missions de recomnaissance : repérer les infiltrations, déminer si nécessaire. Elles sont là également pour appuyer l'armée tchadienne et renforcer la sécurité de nos éléments set et le la contract le section de la contract forcer la securite us nos escentus stationnes plus au sud, en gros le long du 15- parallèle. J'ai lu et entendu que nous procéderions à des patrouilles mixtes, il n'y a sur ce point aucun accord même verbal. Les éclaireurs tchadiens guident parfois nos patrouilles sur des itinéraires difficiles ; parfois des patrouilles des éléments « Manta » patrouilles des guerriers apparte- L'enquête régles

au nord du Tchad, les installations, les aérodromes, leurs relais, leur renforcement. Je m'étonne du crédit trop souvent et complaisamment accordé aux déclarations de nos adversaires plutôt qu'à celles du ministre français de la défense. Sans esprit de polémique, je vous dis méjions-nous des fausses nouvelles qui peuvent mettre en danger la via de ser peudent en de de servent met la plus de la company de la la vie de nos soldats et des citoyens français. Notre détachement (...) ne manque pas d'activité. C'est tout le contraire de l'« enlisement » dont certains parlent, bien que la situa-tion soit comme puisque, régulièrement, les parlementaires et la presse se rendent au Tchad. Dans des conditions climatiques redouta-bles, nos soldats accomplissent avec cœur et enthousiasme le devoir que le gouvernement leur a assigné.

### « Une dure mission >

· Au cours du tragique accident de samedi dernier, neuf soldats du 17- régiment de génie parachutiste ont trouvé la mort et sept autres ont été blessés. Contrairement à ce qu'indiquait une dépêche d'agence, l'officier commandant le détachement est très sérieusement blessé. Je souhaitais rendre publiques les informations au fur et à mesure que je les recevais. Je m'étonne qu'on m'en fasse maintenant grief! Comme vous tous sur ces bancs, je ne jouerai jamais avec la vie et la mort de nos soldats!

» Dès samedi, j'ai dépêché sur place un colonel de l'état-major des

mandement sur les éventuelles res-ponsabilités se déroule régulièreent. Le parquet a été saisi, comme toujours en pareil cas. D'après le rapport qui m'a été transmis et les premiers témolgnages des blessés, le 7 avril à 7 heures locales à cinq kilomètres au nord-ouest d'Oum Chalouba, le lieutenant Baumier après avoir fait progresser sa sec-tion avec précaution du fait du ris-que de minage, décidait de faire reposer cette unité à trois cents reposer cette unité à trois cents mêtres de la piste, à proximité d'une carcasse de véhicule blindé abandonné là depuis 1982. Vers 7 h 20, un engin, sans doute un obus de quatre-vingt-dix millimètres à ailettes, a été imprudemment ou peut-être accidentellement manipulé par un sapeur. Cet engin a explosé au niveau du sol, dur à cet emplacement, tuant instantanément six hommes, faisant neuf blessés graves dont deux sont décédés peu après et un dans la soirée lors de l'intervention chirurgicale qu'il a suble.

" Je répète ce que j'ai dit samedi matin : ni champ de mines, ni piégeage, mais une impriudence, un excès de conflance sans doute hélas. La radio de la jeep ayant été endommagée, un sous-officier a du se rendre à Oum Chalouba pour y démander du secours. Je comprends la douleur de toutes; les familles sans exception et je m'incline devant le deuil cruel qui les frappe. Nos soldats au Tchad ont une dure mission à accomplir pour l'honneur. » Je répète ce que j'ai dit same sion à accomplir pour l'honneur, pour le respect du droit et ils le savent. Je pense qu'en retour ils peuvent être assurés de la comprépeuvent être assurés de la compré-hension et du soutien de toute une nation qui doit leur faire

été accueillie par des applaudisse ments sur les bancs du groupe socia-liste mais aussi sur plusieurs bancs du RPR et de l'UDF sinsi que sur quelques bancs dn PC.

Le ministre de la défense s'expliquera le jeudi 19 avril devant la on des affaires étrangères

# Après l'incident de Toulouse

# LE MANUSTRE DE LA DÉFENSE

NE PORTERA PAS PLAINTE déleuse, « a décidé de ne pas porter plainte » après l'incident provoqué par le frère d'un des neuf soldats français tués au Tchad lors de le

cérémonie d'hommage qui a eu lieu le 10 avril à Toulouse (le Monde du 12 wil). Le ministre « souhaite que cette pénible affaire s'apaise ». A Toulouse, le substitut du procu-

reur de la République a déclaré, k 11 avril après midi, que l'enquête sur l'incident continuait et qu'aucune information n'était

De son côté, l'auteur de l'incident,

Lionel Réhal, qui avait foncé avec sa voiture sur le groupe des person-nalités, a déclaré à Sud-Radio : « Je n'ai proféré aucune menace envers le ministre, j'ai seulement entendu le père d'une victime, qui était près de moi, lancer quelques mots. On l'a emmené pour qu'il se calme. C'est là que j'ai flanché, et je suis allé vers ma voiture (...). Mais après plus rien, je ne voyais plus personne, même pas celui qui m'a tiré dessus. On m'a dit qu'il se tenait devant moi, qu'il me visait. Je ne voyais rien, c'était le vide autour de moi. Je ne visais pas le ministre, je roulais, c'est tout." »

# Kenya

• DÉMARCHE DE TREIZE PAYS OCCIDENTAUX. -Treize pays occidentaux, - les principaux beilleurs de fonds du Kenya – ont demandé mercredi 11 avril au gouvernement de Nai-robi d'autoriser les organisations humanitaires à intervenir librement dans le nord-est de ce pays, où la répression de troubles tri-baux en février dernier par les 5 avril) avait fait de nombreux morts. - (AFP.)

# Sénégal

 LIBÉRATION PROVISOIRE DE SOIXANTE-TREIZE IN-DÉPENDANTISTES DE CA-SAMANCE. - Soixante-treize des deux cent soixante-cinq per-sonnes arrêtées à la suite dea troubles provoqués, le 18 décem-bre dernier, par des indépendantistes de Casamance, ont été mises en liberté provisoire par le juge d'instruction de la Cour de sureté de l'Etat sénégalaise. Ces troubles avaient fait vingt-cinq mosts (dont six policiers et gendarmes), selon un bilan officiel, à la suite d'une marche d'un millier de personnes sur Zigumchor, capitale de la Casamance.

Quarante-six personnes avaient déjà été mises en liberté provisoire il y a trois semaines. –

### Guinée

# Le nouveau chef de l'Etat annonce des mesures de libéralisation de l'économie

Libéralisation de l'économie, réformes de structures en matière d'éducation et de samé notamment, « politique de la main tendue à tous les peuples désireux d'aider le pays dans son œuvre de redressement national », telles sont les grandes lignes de la politique du nouveau ré-gime, présentées mercredi 11 avril, par le colonel Lansana Conte, nouvean chef de l'Etat gainéen.

Le colonel Conte, parlent au nom du Comité militaire de redressement national, qui a pris le pouvoir il y a hait jours à Conakry, a insisté sur ses projett de réformes économi-ques, qui marquent l'abandon, après-vingt-six aus, d'une gestion catastro-phique. La priorité absolue sera don-née à l'agriculture, par des mesures d'encouragement visunt à accroître la productivité, l'objectif étant de parvenir à l'autosuffisance dans ce domaine et même d'exocrter. D'exdomaine et même d'exporter. D'exportateur net au moment de l'indépendance, la Guinée est en effet devenue, vingt-cinq ans après, très dépendante de l'étranger et doit importer les trois quarts de ses moyens de subsistance.

Le chef de l'Etat a par ailleurs annoncé des mesures d'encouragement à la création et au fonctionnement d'entreprises privées. Le gouverne, de concurrence libre et équitable encette optique, les entreprises publiques et parapubliques, dont les objectifs et les performances collections avec les nécessités de la relance économique, seront conscryées.

Evoquant la « grande pénurie de devises étrangères », handicap laissé par le régime de Sekon Touré, le co-lonel Conte a insisté sur l'urgence de la compenser par la promotion des exportations et l'appel sux investis-sements des milieux d'affaires étrangers, quelles que soient leurs opi-nions politiques.

Le chef de l'Etat a confirmé la réorganisation du système d'ensei-gnement, dans lequel l'idéologie jouait un trop grand rôle. Sur le plan des institutions, il n'a pas précisé la nature du « réglase démocratique » qu'il a promis de mettre en place lors de son arrivée au pouvoir, ni le type de structures qu'il entendait substituer au parti unique (le PDG), interdit.

Le colonel Conte a enfin réaf-firmé l'adhésion de la Guinée aux chartes de l'ONU, de l'OUA et du Mouvement des non-alignés, ajon-tant que son pays participera à la re-cherche de solutions aux problèmes qui déchirent le contine notamment ceux du Tchad et du Sahara occidental. - (AFP, Reuter).

# Sénégal

# DÉMISSION DU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Dakar, (AFP). — M. Habib Thiam, président de l'Assemblée na-tionale sénégalaise, a remis sa dé-mission au président de la République, mercredi 11 avril, à la veille de l'ouverture de la session ordinaire de La démission de M. Thiam, cin-

prante ans, ancien premièr ministre, était attendue depuis le vote, le 15 mars dernier, de la réduction du mandat du président de l'Assem-blée. Précédemment étn pour cinq ans, durée de la législature, le président sera désormais réélu chaque année, en même temps que les au-tres membres du bureau de l'assemblée. Les auteurs de la proposition de loi, adoptée par 89 voix sur 111, souhaitaient uniformiser la durée des mandats et également éviter d'être « désarmés face au président, au cas où les intérêts de la majorité seraient menacés ».

Les députés du Parti démocratique sénégalais (PDS, opposition) qui ont voté contre la proposition de loi, avaient estimé qu'elle ne visait qu'à « un règiement de comptes entre clans du parti au pouvoir » (Parti socialiste).

# Cameroun

# LE PRÉSIDENT BIYA DISSOUT LA GARDE RÉPUBLICAINE

Yaoundé (AFP). - Le président Biya a décrété mercredi soir 11 avril la dissolution de la garde républicaine, précédemment responsable de la garde et de la protection du palais présidentiel, et dont des éléments avaient perpétré le coup d'Etat manđượ du 6 sail

Ces décisions constituent les premières d'un train de « mesures d'ordre militaire, administratif et politique » attendues depuis leur annonce mardi soir par le chef de l'Etat cameronnais dans un message radiodiffusé, en même temps que le procès très prochain des « responsables du coup d'Etat » (le Monde du

 Décès du grand-père de Yan-nick Noah. – Le grand-père du champion de tennis est décédé mer-credi 11 avril à Yaoundé. M. Simon Nozh, quatre-vingt-cinq ans, avait été atteint vendredi dernier par plusieurs balles tirées par des gardes républicains camerounais alors qu'il circulait en voiture dans Yaoundé.

sa démission de ses fonctions de dé-puté et de premier secrétaire national du Parti socialiste, chargé des re-lations internationales.

# Un accident « inacceptable, inexcusable, inévitable »

nière décade d'avril, soixentecinq officiers, sous-officiers et hommes de troupe du 17º régiment du génie parachutiste (RGP) de Montauban vont aller « relever » à N'Djamena soixante-cinq camarades de caseme (1), moins neuf, comme si rien ne s'était passé. Aucune défection n'a été enregistrée, malgré les pressions de certaines familles, dans le nouveau contingent des engagés volontaires, en instance de départ pour le Tchad. Le « tragique accident » de Oum-Chalouba, pour reprendre l'expression du ministre de la défense, aurait même renforcé l'esprit de corps : l'unité montalbanaise a la réputation de former une « famille » - pour une fois ce ne serait pas un cliché, - dans la mesure où la plupart des soldats de métier y effectuent généralement l'intégralité de leur carrière militaire.

Un tragique accident : aux abords du quartier Dournerc, on se félicitait, mercredi soir 11 avril, des explications « enfin détaillées », seion le mot d'un officier, fournies l'après-midi par M. Charles Hernu, ministre de la défense, à l'Assemblée nationale (lire d'autre part). « Une mise au point nécessaire devant couper court à la controverse. » On regrette seulement, ici, qu'elles n'aient pas été fournies plus tôt, ce retard ayant donné prise à la version du GUNT (opposition armée au gouvernement de · M. Hissène Habré), selon laquelle les parachutistes du 17º RGP avaient sauté sur un champ de mines.

Les circonstances exactes du drame d'Ourn-Chalouba semblent, en effet, connues des autorités militaires depuis plusiaurs De notre envoyé spécial

jours, grâce aux témoignages de rescepés (sept blessés et quatre soldats indemnes) de la section commandée par le lieutenant Baumier. Mais l'on paraît avoir hésité, à Paris, à reconnaître publiquement qu'une faute avait été commise, entraînant neuf hommes dans une mort studide. Au récit fait par M. Hemu dans l'hémicycle du Palais Bourbon, les précisions suivantes sont apportées ici : tandis que les vingt parachutistes (un officier, trois sous-officiers et seize sapeurs) observaient cette funeste halts à proximité de la carcasse d'un engin blindé, un soldat s'est ap-proché du véhicule et s'est saisi d'un obus ou'il avait on reconnaître «inoffensif»; aucune des multiples précautions d'usage n'aurait été prise. Le maiheureux a fait un faux mouvement et l'obus lui a échappé des mains, explosent sur un sol très dur à cet endroit. Ce qui s'est passé tà, dit-on dans les milleux militaires de Montauban, est tout à la fois «inacceptable, inexcusa-

# Ces jeunes de vingt ans

Au-delà des responsabilités éventuelles de l'encadrement de la section, ce drame pose très certainement le problème de la formation de ces jeunes parachutistes de vingt ans, un peu ∢tētes brūlées» par nature, toujours prêts à jouer le Salaire de la peur ou Un taxi pour Tobrouk; en oubliant qu'il n'y a que les acteurs de cinéma qui se relè-

vent après les déflagrations. Certes, comme le rappetait le . ministre de la défense en ren-

le 17 mars dernier au 17º RGP l'unité montalbanaise a, à Beyrouth, e déminé seize mille quatre cents obus et bombes, désobusé 51 hectares de terrain, évacué 80 000 mètres cubes de terre et rendu à la circulation 56 kilomètres d'itinéraire ». Six parachutistes avaient été tués, le 7 juillet 1983, dans l'affondrement, d'un immeuble à Beyrouth-Ouest. Certes encore, illeur des artificiers n'est pas à l'abri d'un accident, et la compétence des instructeurs militaires, souvent confrontés à la découverte, sur les théâtres d'opérations, de nouveaux engins explosifs (à l'inverse, il reste même dans cette région du Tchad des vestiges de la coionne Leclerc), n'est pas en

Mais le civil profane a le droit. d'estimer que la formation donnée aux jeunes du 17 RGP peraît courte : six mois de stage dans des compagnies de combat (après la classique formation de base) où ils sont censés e tout apprendre et tout savoir sur le minage et le déminage ». Stage prorogé de trois à six mois pour les, « spécialités » les plus dangereuses. Certes enfin, aucun des sapeurs de la section du nt Baumier n'avait moins d'un an d'armée : mais peut-on pour autant parler, comme on le fait volontiers ici, d'hommes

MICHEL CASTAING.

« expérimentés » ? (1) Depuis le déclenchem fration Mants, en soût 1983, le 17 RGP compte en permanence cent trente hommes an Tchad, sur les trois mille soldats français engagés là-bas. La relève s'effectue par demi-unité après quatre mois de service en territoire tchadien.



A 444  $W_{\mathbb{R}_p}$ ~840 12

A P  $=\frac{1}{4}\frac{1}{12}\frac{N_{\rm pol}}{N_{\rm pol}}\frac{1}{12}N_{\rm pol}$ 

S. S. SELEC

# **AFRIQUE**

# Le Zimbabwe en mal de parti unique

II. - Le socialisme à tout petits pas

De notre envoyé spécial

**JACQUES DE BARRIN** 

Il n'empêche que la politique du cuble langage que suit M. Mugabe

et les incertifudes qui en découlent

pour l'avenir, expliquent, pour une large part, l'hésitation des investis-

fonds dont le montant s'élève, depuis

l'indépendance en 1980, à 170 mil-

lions de dollars seulement. Or, pour

accueillir les cent mille jeunes gens

qui se présentent, chaque année, sur le marché du travail, le Zimbabwe

aurait besoin de 1 milliard de dol-

lars. On est d'autant plus loin du

compte que la récession mondiale n'a pas épargné le pays : la Standard Bank estime à « au moins 25 000 »,

Le gouvernement de M. Mugabe avait hérité d'une économie saine -

une industrie diversifiée, une agri-

culture autosuffisante, - née de la

quarantaine imposée, pendant une bonne dizaine d'années, par la com-munanté internationale à la «Rho-

désie blanche » de M. Ian Smith,

contrainte, de ce fait, de compter

Harare ont financé une politique

très active de réformes sociales. Le

réalisme les conduit, aujourd'hui, faute de moyens financiers, à recti-

fier le tir et à suivre, voire à précé-

der, les recommandations du Fonds

monétaire international en déva-

luant la mounaie, en suppriment les

subventions alimentaires, en renon-

çant aux emprunts à court terme, en

Ce sont les familles à bas revenus

réduisant les dépenses publiques.

qui pâtissent le plus de cette politi-que d'austérité, celles qui, selon les

statisticiens, consacrent plus de la

moitié de leurs ressources aux

Sur cette lancée, les dirigeants de

sur ses propres forces.

en 1983, la perte nette d'emplois.

étrangers à placer ici leurs

Quatre aus après l'indépen-dance, le Zimbabwe somble devegir un Etat africain com les autres. M. Mugabe, le pre-

imposer un régime de parti sui-que. La ZANU, majoritaire au Parlement, estime que le pouvoir ne se partage pas, et l'heure n'est pas à la détente politique (le Monde du 12 avril).

Harare. - « Allez donc passer vos vacances à Durban. - Cette invitation au voyage, lancée par la compagnie nationale Air Zimbabwe, s'étale sur un quart de page dans The Herald, le quotidien officieux du gouvernement. Elle illustre la politique des dirigeants de Harare, frappée an coin du pragmatisme.

Nous voudrions bien nous soustraire à l'influence de l'Afrique du Sud, envoyer, par exemple, nos tou-ristes, comme autrefois, sur la côte de Mozambique, mais les circonstances économiques ne s'y prêtent guère pour le moment», explique M. Nathan Shamuyarira, ministre de l'information.

Comment le Zimbabwe, si hostile soit-il au système de l'apartheid. pourrait-il ignorer un puissant voisin svec lequel il fait le quart de son commerce, un pays par lequel tran-sitent plus de 80 % de ses importations et de ses exportations, à l'ex-ception du pétrole acheminé, de Beira au Mozambique, par un oléo-duc placé sous la haute surveillance de quelque sept cents soldats zim-babwéens?

Comment pourrait-il tourner le dos à l'Afrique du Sud, qui a investi ici environ 1 milliard de dollars et fait travailler ainsi plusieurs dizaines de milliers de personnes? Un signe de l'importance de ces relations d'affaires : il y a, entre Harare et Johannesburg, dix-sept vols quoti-

Il en est des relations avec le ré-

compte les réalités économiques, même si celles-ci lui déplaisent, sauf suivre une politique suicidaire. « Pour le moment, nous sommes vraiment très loin d'atteinare ce que l'on pourrait appeler une société so-cialiste, notait récemment M. Robert Mugabe, premier ministre. No-tre système socio-économique est

encore hautement capitaliste. >

Certes, le congrès de la ZANU, en août prochsin, ne manquers pas de rappeler fort opportunément à cenz qui seraient tentés de l'oublier que le pays est en marche vers le socislisme. «L'accent sera mis sur le développement des coopératives agricoles, la participation de l'Etat dans le secreur privé et la consolida-tion des entreprises publiques », précise M. Shannyarira. Cependant, instruits par l'expérience, besucoup d'hommes d'affaires gardent leur sang-froid. « La rhétorique est une chose, la gestion en est une autre », disent-ils.

# Le double langage

Jusqu'à présent, M. Mugabe s'est engage à pas comptés sur le chemin du socialisme. A regarder le Mozambique, il sait ce qu'il en coûte-rait à son pays de brûler les étapes. Est-ce si « révolutionnaire » de prati-quer une politique de prise de parti-cipation publique dans certains ecteurs-clés de l'économie, de hâter la naissance d'une classe de petits entrepreneurs africains, d'imposer une représentation des travailleurs dans les sociétés, de fixer le salaire minimum à un niveau décent ?

«Le gouvernement a, jusqu'à aintenant, pratiqué une politique de justice sociale », affirme M. Frank Miles, président de la Confédération des industries du Zimbabwe. Celui-ci assure n'avoir gime de Pretoria comme du reste: le rien à redire pour le moment, sauf achats alimentaires. Or, entre octo-gouvernement zimbabwéen n'a pas sur des points de détail, aux crienta-d'autre choix que de prendre en tions du régime telles qu'elles sont la vie a augmenté de 32,4 %. L'infla-

mises en application par M. Bernard Chidzero, ministre des finances et du plan, ancien secrétaire général adjoint de la CNUCED, fort appré-cié pour son pragmatisme.

### La terre aux Africains

La lutte contre la dissidence et surrout, la sécheresse dont souffre le pays pour la troisième aunée consécutive, compliquent singulièrement la tâche des autorités qui se trouvent à court d'argent pour relever ces défis. Elles viennent de réduire de 20 %, pour les six prochains mois, les allocations de devises accordées aux industriels et aux commerçants. Si la pluie tarde à tomber, les stocks de mais se suffiront pas à nourrir la po-pulation ; il faudra alors se procurer cet aliment de base sur les marchés

Le Zimbabwe vit encore sur sa lancée. Mais la machine économique se grippe, a des ratés. Le mo-ment se prête-t-il à une nouvelle svancée - socialiste? Le tout est de savoir si le jeu en vaut la chan-delle, quels risques M. Mugabe accepterait de courir pour rester fidèle à ses engagements. D'où viendraient les « résistances » auxquelles il s'attend? « Il y a, dans ce pays, beau-coup plus de capitalistes noirs que de capitalistes blancs », souliene un

bième dans un pays qui a été fait par les Blancs et pour les Blancs. Aussi d'aucuns s'inquiètent-ils de voir ceux-ci quitter le navire su moment où il s'engage dans une passe diffi-

Prochain article :

**QUELLE PLACE POUR LES BLANCS?** 

tion a donc « mangé », et bien audelà, les augmentations de salaire décidées par le gouvernement.

Le slogan que la ZANU avait brandi pendant la lutte pour l'indépendance - « rendre aux Africains la terre de leurs ancêtres - - pc risque-t-il pas de rester lettre morte? A ce jour, vingt-huit mille familles out été réinstallées sur des domaines rachetés à des fermiers blancs. Aggravé par la sécheresse, le bilan est désastreux : le morcellement des grandes propriétés qui ont été partagées entre des gens pour la plupart sans moyens et sans compé-tence, s'est traduit par un retour à l'économie de subsistance et une chute de la production agricole de 25 % en 1983. Un coup d'arrêt ? Les crédits destinés à ces opérations ont été amputés de 72 % dans le budget 1983-1984. L'objectif du plan intéri-maire 1982-1985 de « recaser » cent soixante-deux mille familles est une vue de l'esprit.

et Chaussées.

# **ASIE**

### Chine

INITIATEUR DE LA CAMPAGNE 

# Le chef de la propagande du Parti communiste aurait été écarté

De notre correspondant

» pollution de l'esprit », qui fit rage pendant plusieurs semanes, l'au-tonne dernier, pourrait bien, en fin de compte, s'etre retournée contre certains de ceux qui en furent les principanx exécutants et, dans une certaine mesure, les initiateurs. L'homme qui, actuellement, au sein de la direction du Parti communiste chinois, apparaît le plus nettement sur la sellette, est M. Deng Liqun, qui est à la fois membre du secréta-riat du comité central et chef du département de la propagande.

partement de la propagande.

C'est peu dire que la façon dont la campagne contre la « politution de l'esprit » a été déclenchée et dont elle s'est déroulée, a été pluiôt mal reçue au plus haut niveau de la hiérarchie. Ni M. Hu Yaobang, le secrétaire général du PCC, ni M. Zhao Ziyang, le chef du gouvernement, n'ent particulièrement apprécié l'ampleur donnée, à ses débuts, à ce mouvement. Ils y ont vu, l'un, une menace contre la notitione l'un, une menace contre la politique de réformes économiques et d'ouver-ture vers l'étranger, l'autre, l'occasion donnée aux étéments « gau-chister » de l'appareil » et il n'en manque pas » de se déchaîner contre tout ce qui apparaît, à leurs yeux, comme des manifestations de tendances « droitières ».

Lancée une dizaine de jours après la fin de la deuxième session du comité central, en octobre dernier, cette campagne, après une phase ai-gué qui a duré de trois à quatre semaines, est allés decrescendo à par-tir de la fin novembre jusqu'en février. Depuis un mois au moins, le thème a complètement disparu des

Pourtant, l'épisode n'en a pas moins laisse des traces. Des tensions, iatentes depuis un certain temps, en-tre certains responsables ont sans doute trouvé là l'occasion de s'exacerber. Il semble bien, en particu-lier, que les rapports assez médiocres qu'entretenaient jusque-là M. Hu et M. Deng Lique se scient encore détériores. Ce dernier, a-t-il tenté, comme l'a affirmé, en drama-Le déclin économique du pays tisant, la revue de Hongkong Zhengest-il irrémédiable? Le «change—ming, de monter un « mini-coup dn PCC? A-t-il pense qu'il ini suffi-rait pour l'emporter de s'abriter der-rière l'autorité de M. Deng Xiao-

De fait, les propagateurs du slo-gan exhortant à « éliminer la pollugan exturant à « ettiminer la potta-tion de l'esprit » ont pris grand soin de se référer au discours prononcé par M. Deng Xiaoping à la deuxième session du comité central.

La question est donc de savoir si un tel mot d'ordre figurait bien dans ce discours. Il semble que non, bien

qu'une réponse tout à fait claire soit

Pékin. - La campagne contre la difficile dans la mesure ch, contrairement à ce qui avrait été envisagé, ce tente n'a pas été publié dans la

Cependant, les citations diffusées depuis lors permettent de tenir pour acquis le fait que M. Deng Xiaoping avait mis en garde contre le danger d'une menace droitière, dont l'une des manifestations, selon ini, était la « diffusion de la pollution de l'es-prit ». Le cri d'alarme lancé par le numéro un du pays aurait même été particulièrement inquiétant.

On peut comprendre que le prin-cipal responsable de la propagande ait jugé nécessaire, pour parer à une telle catastrophe, de déclencher une action de sauvegarde d'une grande

La décision du comité central n'exigeait-eile pas, du reste, qu'il fût « résolument mis fin à l'état de fai-blesse et d'impuissance qui se mani-feste dans le travail idéologique et politique (...) et que soit combattue fermement et éliminée l'influence des idées erronées de « gouche » et de « droite ». A ancon moment, ton-tefois, il n'était appelé expressément à «éliminer la pollution de l'es-prit ». Il était simplement dit qu'il fallait « oser lutter contre les forces hostiles qui sapent le socialisme et combattre les idées décadentes de la bourgeoiste, la pollution mo-

C'est sans doute pour avoir né-gligé ce geure de subtilités sémanti-ques que M. Deng Liqun a di faire machine en arrière et mettre fin progressivement à une campagne qu'il avait puissamment contribué à mettre sur orbite. Mais à s'être si lournent trompé, au risque de réveiller à l'étranger des doutes envers la stabilité du régime chinois, M. Deng Liqun pouveit-il demeurer longtemps à la tête du département de la

Ouestion délicate, dans la mesure où une sanction trop nette risquait d'apparaître comme le signe d'une fissure au sein de l'équipe réforma-trice qui – depuis le troisième plé-num de décembre 1978, et plus encore depuis le douzième congrès du PCC en 1982 – dirige le pays. Mais, en même temps, l'épisode de la cam-pagne pour « l'élimination de la pollution de l'esprit » avait réveillé trop de craintes, y compris dans le PCC, pour qu'une leçon n'en soit pas

M. Deng Liqun est-il démission-naire? Si l'on en croit les informations de bonne source, une série de réunions élargies du bureau politi-que se seraient déroulées de la mimars au 6 avril, pour débattre de cette question et des problèmes liés au travail de propagande. Ces dis-cussions se seraient conclues par la décision de décharger M. Deng Li-qua de ses responsabilités à la tête de la propagande, tout en lui conservant sa piace au sein du secrétariat.

Mais la décision n'est pas officielle,
et, tant qu'elle ne le sera pas, une
certaine prudence doit être observée. Le travail de propagande serait,
pour le moment, assuré conjointement par deux autres membres du secrétariat, MM. Xi Zhongxun et Hu Qili, qui ont d'ailleurs fait, mercredi, une apparition à une réunion consacrée à l'action envers les Chinois d'outre-mer, où M. Deng Liqun, normalement, aurait dû, lui aussi, se trouver.

MANUEL LUCBERT.

# Sri-Lanka

# LES ÉMEUTES DE JAFFNA **ONT FAIT DES DIZAINES DE VICTIMES**

Les violences ont continué, mercredi i l avril, pour la troisième journée consécutive, dans le district de Jaffna, au nord du pays, entre sépa-ratistes tamouls du mouvement des Tigres et sorces de l'ordre. Trentecinq de ces derniers ont été tués mercredi, selon des sources offi-cielles, alors qu'ils attaquaient pour la seconde fois un temple boudhiste.
A ce chiffre, il faut ajouter les pertes civiles, la police ayant queert le feu sur la foule, selon des informations non confirmées, faisant une cinquantaine de morts. Les Tigres au totte de la police des informations non confirmées, faisant une cinquantaine de morts. ont attaqué un poste de police, des banques et des bâtiments officiels, tendu des embuscades, établi des barrages autour de Jaffna, dont ils tenteraient d'obtenir l'évacuation de la population civile. Le couvre-feu a été à nouveau imposé, tandis que la marine patrouille pour empêcher à l'infiltration de guérilleros venus de l'infiltration de guérilleros de l'infiltration l'Inde voisine, où ils sont entraînés dans des camps. Landi, le président scilenkais, M. Jayewardene, a af-firmé que « les dirigeants du Mou-vement sécessionniste sont en Inde. lls y reçotvent de l'argent Ils veu-lent faire du Sri-Lanka un Etat communiste ». — (UPI, AFP).

SELON LE M. Reagan avait dicid

The state of the s

g verseam **an** 東 . 化水油棒 鐵樓 and the second second for 一点 18 18 18 18 THE PARTY OF THE P

genta marini and estable to THE PARTY OF THE P er in mastelle 600 Bertal of Mark Mr M

.

. . . sand Com AND TRACTOR AND A PROPERTY The Region NEW TO SEE THE RESERVE THE Control of a Charles to Total and the season of the season 

# CALLE PRISONNERS POLITICUES

#10 Section 1

21. m. 20. 3. p.

grain ...

25.7

124

AT . T '2

Maria Caragosa . . . .

rat i. News

18 (AN) water feet is elefent tie nit die Egentagen 1996 POLITICAL STATE STATES Table 211 T 2 48 7184 and the first of the second of the second property less out to as the 1954. B green in the last 10 79-6 A Same the area of the seminated group plant for the an artifact gar negative of the last all parties g hamme to may furtis #24" としたことに、「年級後期 🦓 THEN W ... HOLD 2 MINING Separatification of the court confidence SECURITY FOR SECURITY OF SECURITION para de la composição 🗯 garta al le como president la partie attended to the courtest with let the littledge 🐞 exercise aproperty manager and the services 🐠 Did told dept. a land of the contraction Er Matte, a er Janen 38

alle auch ber au ein beid an

The second of the second

R Separation of the Prince of the

Arren or a see to the

Kitte Lawrence of the state of SERVICE SOLVE TOWN 1879 200 mg/s - 3 day 1986

The state of the s

The Post of the Park 

The state of the site of the

enforce or any are the second

le pret a porter

des grands

er des doctables

PARIS 12"

PARIS .7

7A0M 8.

State of the state of the

THE R. P. LEWIS CO., LANSING

Britism ein ind ind auf im Am Am Am

4 TEMBAGE 41

# Loisirs

**NOUVEAU SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ** AU «MONDE» DU VENDREDI 13 DATÉ SAMEDI 14 AVRIL 1984

**AU SOMMAIRE DE CE NUMÉRO:** 

# DIX ANS DE TOURISME EN CHINE



# CHATEAU:

Vaux-le-Vicomte et son nouveau printemps.

# JARDIN:

Monaco ou la Mecque des cactus.

# MODE:

Les fourrures de 1985.

Et un choix commenté des programmes de la radio et de la télévision pour la semaine.

CE SUPPLÉMENT EST VENDU ENCARTÉ DANS L'ÉDITION QUOTIDIENNE DU «MONDE»

# Qui n'a jamais rêvé d'un chalet au bord de l'eau avec une barque et une plage de sable fin ?

APPEL DE L'UPC ET DU MANIDEM

Après la tentative de coup d'état au Kamerun,

d'une extrême gravité pour le pays, l'UPC et le Manidem appellent à un meeting le vendredi 13

avril à 19 h à la Maison des Mines et des Ponts

9, RUE PIERRE NICOLE PARIS 5



Planche à voile, pêche A FINLANDE change de visage. plaisirs aquatiques : découvrez les oies de vivre au bord de l'eau en louant un chalet par exemple.

Vous pouvez aussi sont habiter à la ferme, ou dans un manoir finlandais, ou loger dans un hôtel typique, vous trouverez toujours un accueil chaleureux.

Si vous préférez les étendues sauvages, vous pousserez jusqu'en Laponie, là où durant 73 jours le soleil ne se couche plus. Découvrez dans nos brochures les mille et une manière de vivre des VACANCES PLUS VRAIES QUE NATURE en retournant le compon réponse ci-joint ou en téléphonant gratuitement de province en compo-sant le : 16 (05) 366.177.

LA FINLANDE UN PAYS PLUS VRAI QUE NATURE FINNAIR 11, rue Auber - 75009 PARIS



# M. Reagan avait décidé lui-même le minage des ports

Nicaragua

La CIA a interrompu le minage des ports nicaraguayens, et il est tant de hauts responsables gouverne-vraisemblable qu'elle ne le repren-mentaux, a indiqué que le minage dra pas : c'est ce qu'a indiqué, mer-credi 11 avril, un haut fonctionnaire du gouvernement américain qui a requis l'anonymat. Il a ajouté que cette décision avait été prise avant le vote du Sénat, mardi, demandant la cessation du sabotage, et qu'elle n'avait pas été influencée par la vague de critiques venant de la communauté internationale.

PRIT

Carte

Duplie gan f at ete cultati ate of course

Strong duling

attons diffusion in de lenis pou Deng Maopen Contre le dans le cere dont l'us cion lui d'altion de la cere lancé per le curait même la cere per le curait même le cere lui d'altion de la cere la cere

e q une 8256 con tener se proposesse con tener se decrease con tener con ten

comité centre

a frair du fig.

e qui se ma ise qui se ma ise comben nee l'influen e ganche e in moment m e expressive

rement et al.

nire let ira

ic allenier me

10 mg

والإراد الأراد

Telephone

erubrita i.

a e dife i 🛬

10 year 20 %

er auta E

Partier 2

ರೂಪಿತ್ವ

Profite to

15 NO. 1

34 - 36 TO 2 (1) P (2)

ರಾಗಾರ ೧೫೪

12 35 71 6

A 42 42 1.

1,000

20000000

.. 57 \$5.11

er er ru

Landarda Landarda Installada

22 22

 $v \in V_{n-1}(\tau_n)$ 

ئەرىق شىساچىي

.70g5 450

V .\*\*

1.12

\_ LUCSEST

DE JAFFA

DIZAMES

VES

nka

. :./=\_:

- 44 5 5  Le même responsable estime en outre que la résolution votée par les sénateurs, bien qu'elle ne soit pas contraignante, entraînera sans doute la cessation définitive du minage des ports nicaraguayens.

Le vote avait été acquis par 84 voix contre 12. Il s'agissait d'un échec important pour la politique centre-américaine de M. Reagan, puisque les Républicains sont majoritaires au Sénat. La commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, à majorité démocrate, a voté mercredi une résolution dans le même sens.

### **CINQ MILLE PRISONNIERS POLITIQUES**

Bonn (AFP). - Plus de cinq mille personnes sont détenues au Nicaragua pour raisons politiques: mille cinq cents se trouvent dans quelque cent quarante prisons des services secrets, a affirmé, le mercredi 11 avril à Bonn, M. José Esteban Gonzalez. ancien président de la commission nicaraguayenne des droits de l'homme, exilé au Costa-Rica.

Au cours d'une conférence de presse, M. Gonzalez a déclaré qu'environ trois mille huit cents personnes étaient emprisonnées pour des délits commis, selon les autorités sandinistes, pendant le régime somoziste. En outre, « quelque douze mille Indiens Miskitos ont été déportés de leurs villages et rassemblés dans le camp de Tasma-Pri ».

Interrogé sur le minage de ports nicaraguayens, M. Gonza-lez a reconnu la participation de la CIA à ces opérations, tout en dénonçant « le pharisaisme de la « Qu'est-ce qui est le plus grave, a-t-il demandé, le minage des ports ou la destruction de villages entiers entraînant la fuite de près de trente mille personnes hors du pays, ou encore les attadinistes au Costa-Rica 7 »

M. Gonzalez, fondateur, en 1977, de la commission des droits de l'homme au Nicaragua, avait été limogé en 1979 par le gouvernement Somoza qui l'accusait d'être « communiste ». Il déclare avoir tenté de poursuivre ses activités sous le régime sandiniste, mais celui-ci l'a accusé d'être un « contre-révolution-naire » et l'a condamné par contumace en mai 1982 à seize ans de prison, deux ans de travaux forcés et cinq ans de liberté



La chaîne de télévision CBS, ci- du Pentagone, et malgré les « rétides ports serait totalement arrêté la semaine prochaine si la Chambre des représentants n'approuvait pas, an cours de son débat de cette semaine, une aide financière de 21 millions de dollars aux « contras > nicaraguayens. Or on s'attend à un vote défavorable des représentants, après les révélations sur le rôle de la CIA dans la guerre contre les

« Il y a une vague d'hystérie dans cette affaire. Nous ne sommes pas en guerre», a déclaré M. Reagan mardi, au cours d'un diner offert en l'honneur du président de la République dominicaine, M. Jorge Hlanco, Mercredi, la Maison Blanche s'est refusée à tout commentaire sur l'interruption des opérations de minage. Selon le Washington Post. celles-ci avaient été personnellement approuvées par M. Reagan en sévrier, sur recommandation de M. Robert McFarlane, conseiller pour la sécurité nationale, ainsi que

# La CIA a mis fin à ses opérations

(Suite de la première page.)

. Quatre à six vedettes attoquent en même temps, poursuit le capi-taine Aleman. Elles sont équipées de mitrailleuses de 60 et de canons de 20 millimètres. Il y a trois hommes à bord de chaque bateau. Ce ne sont pas de vulgaires « con-tras », mais des spécialistes, des professionnels. >

Pressé de questions, le capitaine n'est pas sûr que ce soit « toujours la même frégate », mais îl est catégorique sur un point. « Les piranhas » ne viennent pas du Hon-duras. » Il ajoute : « Nous sommes un petit pays pauvre. Nous nous défendons avec des moyens artisanaux. Nous affrontons un bloeus. virtuel. Mais nous ne renoncerons jamais à nous défendre pour, faire

Il suffit de passer une journée à Puerto-Corinto pour se convaincre effectivement de la pauvreté des moyens des Nicaraguayens. Les vedettes livrées par la France, il y a deux ans, et « qui ont participé à une trentaine de combats ces dernières semaines », précise le capi-nières semaines », précise le capi-taine Aleman, gisent désarticulées, dans un bassin de radoub du port militaire. Un bien grand mot pour un appontement médiocre. Les conséquences économiques du minage des ports inquiètent beau-coup les sandinistes. C'est l'époque où le coton doit être exporté. On en voit des centaines de balles à l'air libre autour de Corinto, faute de hangars adéquats. Les pluies arrivent à la fin avril et risquent donc de détruire une partie de la récolte, si les stocks ne sont pas embarqués.

« Les Américains cherchent à créer un climat d'insécurité, dit un administrateur du port. Soixantecinq pour cent de tout notre trafic. importation et exportation, passen par Corinto. Ce qui représente 1 200 000 tonnes par an. Il est vital pour nous de rétablir la liberté de circulation. Nous avons promis aux sociétés étrangères et aux compa-gnies d'assurances que nous ferons notre possible pour que tout redevienne normal. •

Pourtant, deux cargos mexicains ont préféré ne pas entrer dans le port de Corinto la semaine dernière. Et un chargement de 1 000 tonnes de lait est en souffrance dans un port du Costa-Rica; 5 000 tonnes de fret destinées au Nicaragua sont bloquées su Costa-Rica. Plusieurs navires ont été volontairement dérontés, dont trois cargos ouestallemands et un français, le

MARCEL NIEDERGANG.



13790 ROUSSET

cences » du secrétaire d'Etat, M. Shultz.

A Bruxelles, nous indique notre correspondant Jean Wetz, le chargé d'affaires des Etats-Unis a été appelé au ministère des relations extérieures pour entendre une protesta tion du gouvernement belge contre le minage des ports nicaragnayens. Bruxelles s'est interdit cependant de prendre nestement position sur les responsabilités de Washington dans cette affaire.

• Une déclaration de M. Labarrère. - M. André Labarrère, minis-tre chargé des relations avec le Parlement, a évoqué, mercredi 11 avril, à l'Assemblée nationale, à Paris, la proposition française de déminage des ports du Nicaragua. En réponse à une question de M. Robert Montdargent (PC-Val-d'Oise), M. La-barrère a notamment déclaré : - Le gorvernement français condamne toute entrave à la libre navigation, où qu'elle se produise (\_). Notre pays a consulté les pays de la ré-gion. Il procède à un échange de vues avec d'autres pays européens pour connaître leurs impressions et leurs intentions. Mais si une oction dalt être entreprise, il appartient aux pays de la région d'en décider. Certains ont été consultés par lettre. D'autre part, le sujet a été examiné au cours de la réunion de coopération politique qui a eu lieu le 9 avril entre les pays européens. Les opinions convergent pour exprimer la même inquiétude.

# Argentine

• DEUX ECCLÉSIASTIQUES ACCUSÉS DE TORTURES. -Une liste de quarante et une per-sonnes accusées de tortures et d'assassinats dans les locaux de l'école de mécanique de la ma-rine, à Buenos-Aires, a été rendue publique le mercrodi 11 avril par la commission nationale argen-tine sur les disparitions, que pré-side l'écrivain Ernesto Sabato. Outre le contre-amiral Ruben Chamorro, ancien directeur de l'école, et le lieutenant Alfredo Aztiz, deux ecclésiastiques figu-rent sur cette liste : le père Gracelle et le chapelain de l'école, le père Sonn. - (AFP.)

### Australie

 NOUVEL HYMNE NATIO-NAL. - Advance Australia fair (en avant, belle Australie), remzera désormais le God Save placera désormais le God Suve The Queen comme hymne natio-nal australien, a décidé, mercredi 11 avril, le gouvernement travailliste. Les paroles du nouvel hymne, qui était déjà utilisé, de-puis 1976, concurremment avec l'hymne britannique, seront mo-difiées pour en retirer toute trace de « sexisme ». Ainsi, «Réjouissons-nous, fils d'Aus-tralie » deviendra « Réjouissonsnous tous, Australiens ».

# Bangladesh

• NOUVELLE AIDE 1,7 MILLIARD DE DOLLARS. - Le consortium des treize pays aidant le Bangladesh, réuni au siège enropéen de la Banque mondiale à Paris les 9 et 10 avril, s'est engagé à fournir pour l'exer-cice 1984-1985 une aide de

1,716 milliard de dollars, soit une augmentation de 6% par rapport à l'an dernier. — (AFP).

# Chili

 ARRESTATION D'UN JOUR-NALISTE. - Le directeur de l'hebdomadaire d'opposition Analisis, M. Jusa Pablo Cardenas, a été arrêté le mardi 10 avril, à Santiago, et sera jugé pour injures au chef de l'Etat et incitation à la subversion. Son journal, aimsi que trois autres hebdomadaires, vient d'être soumis à la censure préalable. Le procureur militaire de Santiago a, d'autre part, requis la peine de mort contre sept militants du MIR (Monvement de la ganche révolutionnaire), accusés du meurtre de deux policiers. Enfin, l'épiscopat a lancé mercredi un appel au général Pinochet, lui demandant de rétablir procha ment la démocratie. - (AFP, Renter.)

# Pologne

APPEL A MANIFESTER LES 1 ET 3 MAL – La commission provisoire de coordination (clan-destine) de Solidarité a appelé les Polonais à participer à des manifestations de masse à ca-ractère pacifique », les 1° et 3 mai, à l'occasion de la fête du travail et de l'anniversaire de la Constitution démocratique de 1791. En 1982 et 1983, ces deux journées avaient donné lieu à d'importantes démonstrations, accompagnées parfoir de heurts violents avec la police. Cependant, le dernier appel à manifester lancé par la direction clandes-tine de Solidarité, le 17 décembre

dernier, avait été peu suivi, en l

raison, semble-t-il, des importantes mesures d'intimidation prises par des forces de l'ordre de plus en plus efficaces. - (AFP, UPL)

## RFA

• DIX-SEPT MILLE ÉMIGRÉS DE RDA. - Dix-sept mille Alle-mands de l'Est ont été autorisés à émigrer vers la République fédérale depuis le début de l'année, a annoncé mercredi 11 avril le mi-nistre des affaires sociales du Land de Hesse, où se trouve la cité de transit de Giessen.

D'autre part, les Etat-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont protessé mercredi contre la bruta-lité des méthodes des gardes fron-tières est-allemands à Berlin : dimanche, deux hommes avaient tenté de franchir le mur; l'un d'eux y est parvenn en dépit des rirs, l'autre est retombé du côté est-allemand. - (Reuter, AFP.)

# LIVRES **POLONAIS** et livres français sur la Pologne l'Europe de l'Est Catalogues sur demande

LIBELLA 12, rue Saint-Louis-an-l'Ile, PARIS-4º Tél : 326-51-09 🗪

1.4

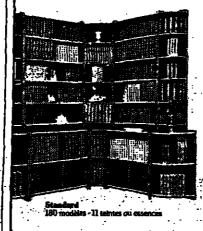

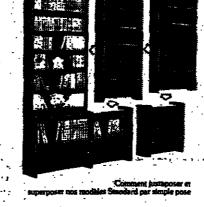





La maison des\_ **BIBLIOTHEQUES** 

PARIS • BRUXELLES • GENEVE • NEW-YORK • ROME

Paris : 61, rue Froidevaux, 14e oens le tundi de 14h à 19h et du mardi au **sessedi teclus** de 9h à 19h sans interruption Mêtro : Denfert Rochereau - Gaité - Edgar Quinet - Autobus : 28.38 58.68,

Pour ranger et protéger tous vos livres... intégrer votre télévision, votre chaîne Hi-Fi... **décorer** votre intérieur.

# **VISITEZ NOS MAGASINS-**

"Ligne Or" 24 modiles - 2 colori

22. rue G. Clemenceau tel. (73) 93.97.06 100, rue Monge, tél. (80) 45.02.45 GRENOBLE, 59, rue St-Laurent. tel (76) 42.55.75 88, rue Esquermoise. tél. (20) 55.69.39 LIMOGES. 57. rue Jules-Noriac. él (55) 79.15.42 LYON. 9, rue de la République, (métro Hôtel de Ville

BORDEAUX,

10, rue Bouffard, tél. (56) 44,39,42

CLERMONT-FERRAND,

tel. (7) 828.38.51

MARSEILLE, 109, rue Paradis (métro Estrangin) tel. (91) 37.60.54 MONTPELLIER, 8, rue Sérane (près Gare). tèl. (67) 5819.32 NANCY, 8. rue Saint-Michel (rue piétonne

près du Palais Ducal). tél. (8) 322.84.84 nantes, 16, rue Gambetta (près rue Coulmiers). tél. (40) 74.59.35 NICE 8, rue de la Boucherie (Vieille Ville), tél. (93) 80.14.89

61, rue Froidevaux 14°, tel. (1) 320.13.00 RENNES. 18. cwai E. Zola (près du Musée). tél. (99) 30.26.77 ROUEN, 43, rue des Charrettes, tél (35) 71.96.22 · STRASBOURG. 11, rue des Bouchers,

tél. (88) 36.73.78 TOULOUSE, L rue des Trois-Renards rel. (61) 22.92.40 TOURS. 5, rue H. Barbusse tel. (47) 61.03.28



# Pour vous installer vous-même facilement, très rapidement

Ouverts du mardi au **samedi inchis**.





à des prix imbattables!'

| 11 lignes (fi<br>Ligne Or. | Ligne Noire) | gues gratults,<br>idard, Contem<br>, plus de 400 i<br>, è des prix in | nodčies |
|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
|                            |              | GRATUI                                                                |         |

20 t and 24. (1) 320.73.33

# PROCHE-ORIENT

israĕi

AU COURS DES DOUZE PROCHAINS MOIS

# Le Likoud envisage la création de vingt-cinq implantations dans les territoires occupés

De notre correspondant

Jérusalem. - « Nous devons crées des faits accomplis », lançait récem-ment le premier ministre israélien, M. Itzhak Shamir, lors d'une cérémonie marquant le trente-cinquième anniversaire de la création d'Eilat, seul port du pays sur la mer Rouge. « Dans les années 50, ajoutait-il, plus d'un diplomate mettait en pius a un aipiomate mettat en doute l'apparienance de cette ville à l'Etat d'Israël. Qui oserait en faire autant aujourd'hui? Cela doit nous servir d'exemple pour l'avenir, nous devons remplir de juifs la terre d'Is-

Pour la coalition gouvernemen-tale, cette profession de foi a sou-dain pris un caractère urgent. Le Li-koud se sent d'autant plus astreint à créer au plus vite des faits accom-plis > — c'est-à-dire des implanta-tions juives dans les territoires oc-capés — qu'il n'est pas du tout assuré de conserver le pouvoir après les élections législatives du 23 juil-let.

OFFICIERS MINISTÉRIELS

VENTES PAR ADJUDICATION

Rubrique O.S.P. - 64, rue La Boétie, 563.12.66

Ainsi, la commission interministé rielle pour les implantations, qui rassemble des membres du gouverne-ment et des représentants de l'Agence juive, s'est réunie cinq fois en un mois. Un tel rythme n'avait ja-mais été atteint, même à l'époque où cet organisme, chargé d'autoriser les implantations, était dirigé par le gé-néral Ariel Sharou, pourtant acti-viste en la manière. Une nouvelle réunion se tiendra la semaine pro-

chaine. La séance du mercredi 11 avril a donné lieu à une passe d'armes entre plusieurs ministres et l'un des responsables de l'Agence juive. M. Ra'Anan Weitz. - Le problème

SERVICE DES DOMAINES Adjudic. le MARDI 15 MAI 1984

124, rue Carnot, Salle r 2088

TERRAINS - PAVILLON

LIBRES AUBERVILLIERS

TERRAIN A BATIR

Z.L 1.698 m<sup>2</sup>

MISE A PRIX : 590.000 F

Local à amén, M. à P. : 27.000 F

TEMBLAY-LES-GONESSE

**PAVILLON** 

MISE A PRIX : 300.000 F

6 TERRAINS A BATIR à

BOBIGNY, AULNAY-S/BOIS, BLANC-MESNIL, superficies de

269 à 544 m². M. à P. de 83.000 à 190.000 F.

RENS. ET CONSULTATION DU CAHIER DES CHARGES:

Centre des Impôts Foncier nº 1, Tour Pariféric, 6, rue Emile-

Raynaud (tél. 835-80-19),

93306 Aubervilliers Cedex. (Extrait du B.O.A.R.D.)

mité. » A quoi le vice-ministre de l'agriculture, M. Michael Dekel, répliqua: « Il faut créer un maximum d'implantations, et vite. Les ques-tions budgétaires pourront loujours

être réglées plus tard. >
Président de la commission et di-rigeant du parti Tehya (Renais-sance), le ministre de la science. M. Youval Neeman, reproche à M. Weitz de faire de l'obstruction pour des « raisons politiques ». Voilà un curieux grief de la part d'un fervent idéologue, partisan de l'annexion immédiate des territoires occupés. M. Neeman rêve d'y instal-

des implantations, a déclaré ce der- ler cent mille juifs d'ici un an. « Le mier après avoir claqué la porte, est l'un des plus graves qui soient. Il doit être tranché par la nation et non pas à la hâte par un petit co-Pour l'instant, trente-cinq mille juifs vivent en Cisjordanie.

Il existe quatre-vingt-denx im-plantations juives en Cisjordanie. Selon le vice-premier ministre et mi-nistre de l'habitat, M. David Lévy, quarante d'entre elles se trouvent dans des régions où la colonisation n'est pas contestée dans son principe par l'opposition travailliste, à savoir près de Jérusalem, dans la vallée du Jourdain et sur des collines désertiques. Les quarante-deux autres sont situées dans des régions controver-sées. Des travaillistes rappelleront, lors de la prochaine campagne élec-torale, leur hostilité à la poursuite

# Le Caire se défend d'avoir violé le traité israélo-égyptien

De notre correspondant

Le Caire. — Le ministre égyptien de la défense, le maréchal Abdel Halim Abou Ghazala, a rejeté, le mercredi 11 avril, les accusations de « violation du traité de paix », for-mulées vendredi 6 avril, à l'égard du Caire, par son homologue israélien M. Moshe Arens.

Le ministre égyptien, qui assistait aux grandes manœuvres annuelles des forces armées, a fait part du « peu d'intérêt » que son pays accor-

Vente per serenchère au Palais de Justice à PARIS, le JEUDH 26 AVRIL 1984 à 14 heures. EN UN SEUL LOT :

**3 LOGEMENTS** 

l'un de 1 pièce ppale, an 3 ét. — oud de 2 pièces ppales au rez-de-chi

127, rue de Javel

Mise à prix : 73.700 F.

M\* Yves TOURAILLE, avocat à PARIS-9-48, rue de Clichy, Tél.: 874-45-85. M\* J.-M. MOYSE, avocat à PARIS-8\*

ble sis à PARIS (15º)

dait à de « telles allégations » et a souligné que «l'Egypte respectait ses engagements». M. Arens avait accusé Le Caire de « mettre en place une infrastructure militaire permettant le transfert rapide de l'équivalent de trois divisions au Sinal», alors que les accords de Camp David limitent à une seule division la présence militaire égyptienne dans la péninsule. Répondant, enfin, dans les déclarations de M. Arens, le ministre égyptien de la défense a af-firmé: « Nous savons comment défendre notre pays. »

On note au Caire que les déclara-tions du ministre israélien ont été faites à la veille des grandes manœuvres égyptiennes qui ont commencé samedi 7 avril, près de Suez, et donc à quelques kilomètres du Sinaï. Ce n'est pas la première fois que les res-ponsables de l'Etat hébreu accusent l'Egypte de violer l'annexe militaire du traité de paix israélo-égyptien de

La phase la plus importante de ces manœuvres consistait à enrayer une attaque menée par une armée disposant d'un armement américain (blindés M-60, chasseurs F-16, missiles antiaériens Hawk), puis à pas-ser à la contre-offensive. Ces manœuvres, qui devaient prendre fin ce jeudi 12 avril, sont les plus impor-tantes menées depuis plusieurs années par l'armée égyptienne, et la nature de l'armement et du terrain ne sont pas sans rappeler la guerre égypto-israélienne d'octobre 1973.

 Assassinat d'un député de l'opposition - Un député du parti d'opposition, le Wafd, a été assassiné le mardi soir 10 avril, dans sa circonscription de Port-Saïd. La presse égyptienne, qui écarte l'hypo-thèse d'un attentat politique, croit en un crime crapuleux, le député, Abdel Moneim Osman, ayant été

A. B.

poignardé par un repris de justice. Le député, qui se préparait à participer à la campagne pour les élections législatives, prévues pour le 27 mai prochain, avait quitté les rangs du Parti national démocrate (PND, au pouvoir), pour rejoindre ceux du Wafd, en février dernier. — (Corresp.)

# **Emirats arabes unis**

### LES AMANTS D'ABOU-DHABI **ONT ÉTÉ GRACIÉS**

Selon diverses sources occidentales, le couple de leures employés de maison, l'Indien Kondela et la Canghalaise Chahila (celle-ci étant enceinte), qui avaient été condamnés à mort ur *e adultère* » à Abou-Dhabi (le Monde du 23 mars), ont été graciés par l'émir Zayed, chef de l'Etat des Emirats arabes unis. Ila auraient été expulsés de ca pays.

A la suite de l'écho donné à cette affaire par les médias internationaux et de la campagne engagée per l'organisation humani-taire suisse Terre des hommes de M. Edmond Kaiser, diverses interventions avaient eu lieu auprès des autorités d'Abou-Dhabi. notamment de la part du gouvernament de Colombo, du Parti social-démocrate ouest-allemand et de l'ayatollah iranien établi à

Paris, M. Mehdi Rouhani. Quoi qu'il en soit, comme l'a écrit Edmond Kaiser, le problème vages qui mènent à la lapidation à mort de personnes », chaque année, dans plusieurs pays islamiques, reste posé au regard des droits de l'homme.

du programme d'implantations dans les « zones à forte densité de population arabe ».

Pour sa part, le Likond envisage la création de vingt-cinq implanta-tions au cours des douze prochains mois, dont treize avant l'été. Ce chiffre témoigne d'une nette accélération de la colonisation qui, pour-tant, ne comble pas les plus zélés. Le mouvement religieux Goush Emou-nim (Bloc de la foi) accusait, il y a peu, le Likoud d'avoir pris « deux ans de retard » sor son programme.

Les nouvelles implantations sont souvent d'anciens postes militaires qui changent seulement de fonction et de locataires. Leur taille est beaucoup plus modesic que par le passé. L'important, aux yeux du Likoud, est bien de créer un maximum de « faits accomplis », si modestes soient-ils, dans un premier temps. Le ministre de la défense, M. Coben Orgad, avait songé, il y a quelques mois, à imposer un « gel économique » des implantations, projet bien vite abandonné au profit d'un simple

Son coût est difficile à chiffrer car elle relève de divers ministères La part du budget de l'Etat affectée cette année aux implantations avoi-sine, estime-t-on, 300 millions de dollars. Le grand argentier aurait accepté – élections obligent – de débloquer » l'essentiel de cette comme avant juillet.

JEAN-PIERRE LANGELLIER.

# Jumelage de Tibériade avec Montpellier

De notre envoyé spécial

Avec Tibériade, en Israel, peu d'industries et ne connaît Montpellier vient de signer son cinquième jumelage, se joignant ainsi à la quinzaine de cités françaises ayant conclu un accord similaire avec une agglomération de l'Etat hébreu. Cette décision fait tout naturellement les quatre mille familles de la com-munauté juive de Montpeliser et a obtenu l'avai des conseillers de l'opposition. Elle a, en revanche, soulevé un certain nombre de réticences chez des intellectuels, à l'Association franco-arabe et au PSU, seul parti membre du conseil municipal à s'être abstenu lors du vote.

A l'occasion de la ratification du protocole, une délégation s'est rendue en Israel du 1ª au 8 avril. Conduite par le maire M. Georges Frèche, député (PS), elle regroupait représentants politiques et autorités religieuses.

Les rencontres furent celles de deux vieilles dames chargées d'histoire. Montpellier fête son premier millénaire en 1985, et Tibériade, l'une des quatre villes saintes, approche de son second. « La même lumière des deux côtés de la Méditerranée », évoquée par M. Frèche, recouvre ce-pendant des réalites bien diffé-

La capitale de la Galilée a une population dix fois moindre, très

ler dans le Chouf.

qu'un tourisme de passage es-sentiellement tourné vers le très moderne établissement thermal situé sur le bord du lec. L'instailation d'une communauté franco-phone sépharade s'est faite dans une architecture sommeire articulée autour de cités-dortoirs bordant la ville. D'autre part, la volonté de développer un tourisme de loisirs, avec la construction de mannas, d'un parc d'attractions et de grands hôtels, sans schéma d'urbanisation, risque à terme d'enlaidir les rives du lac, à l'image de la Costa-Brava en Espagne.

Sur le plan politique, c'est à un maire soutenu par les reli-gieux, M. Bibi, qu'aura effaire l'élu socialists du Languadoc.

Ces différences compliquerons sans doute les projets de coopération, pourtant nombreus. Outre les traditionnels voyages de prévu des accords dans le do-maine médical (rhumatologie et établissement thermail et agricola (centre de recherche agronomique et kibboutzim). Les prelieu au Festival de danse de Montpellier, et lors d'une tournée de Jérôme Savary en Israēl.

Liban

# Le retour de la force arabe de dissuasion à Beyrouth paraît peu probable

tiennes déployées le long de la ligne

Beyrouth. - Une petite phrase de M. Assem Kanso, l'homme par excellence des Syriens au Liban, a fait se répandre comme une traînée de pondre une rumeur jusque-là ram-pante : « La FAD (Force arabe de dissuasion, c'est-à-dire l'armée syrieme) revient. >

« Le retour de la force arabe de dissuasion, avait déclaré M. Kanso, semble être la solution unique et la plus facile. Si les Forces libanaises n'acceptent pas ce retour par les voies politiques, la solution militaire sera inévitable. » Revenant à «Le retour des forces syriennes pourrait être l'ultime tentative en vue d'imposer une solution nationale au Liban. »

Le musti sunnite Cheikh Hassan Khaled ajoutait, pour sa part : « Si les parties sont d'accord sur l'entrée de l'armée syrienne pour assurer la séparation des forces, nous n'y avons aucune objection. >

Mardi, M. Soloiman Frangié, maronite et fidèle allié de la Syrie, avait déclaré, de son côté : « Le retour de la FAD constitue la seule solution de la crise libanaise mais les agents d'Israël et les marchands de confessionnalisme et de nationalisme ne permettront pas sa réalisa-

Un tel faisceau de prises de posi-tion, en quarante-huit heures, semble traduire, à première vue, une volonté de retour militaire à Beyrouth de la part de la Syrie. La réalité est

Ainsi que l'a souligné un dirigeant de l'opposition, hormis une satisfac-tion d'amour-propre, la Syrie ne trouverait que des inconvénients à céder à la tentation d'un retour de ses forces à Beyrouth, un an et demi après qu'elle en a été expulsée par

Outre qu'elle implique une sorte de « seu vert » d'Israël, difficile à obtenir dans les circonstances présentes, la réinstallation des troupes syriennes à Beyrouth risquerait, en effet, de les entraîner assez rapidement dans des conflits avec les factions occupant le terrain. Et en premier lieu avec les milices de Beyrouth-Ouest, leurs alliées. Le contre-pouvoir établi dans cette partie de la capitale étant principale-ment entre les mains d'Amal (milices chiites), c'est avec celles-ci que les troupes syriennes, si elles réinvestissaient les lieux, pourraient se trouver directement en opposition. Ce qui expliquerait la réaction plutôt favorable du mufti sunoite à un tel retour de nature à réduire une pré-éminence chitte aujourd'hui évi-

● Le RPR et l'OLP. - Au cours de sa rencontre avec le comité directeur du conseil représentatif des institutions juives de France, le 9 avril (le Monde du 12 avril), M. Bernard Pons, secrétaire général du RPR, a indiqué que. si le RPR revenait aux affaires, il demanderait la fermeture du bureau de l'OLP à Paris, compte tenu des dernières déclarations de M. Yasser Arafat». Scion M. Pons, « la paix au Proche-Orient ne passe pas par l'OLP ».

de front à Beyrouth-Est et pour les De notre correspondant quelles un retour des forces de Damas est totalement inacceptable.

Pour le PSP (druze), le problème Le retour des forces syriennes est serait moins aigu dans la mesure où la montagne, fief de M. Joumblatt donc considéré ici comme peu proet préoccupation prioritaire pour lui. bable dans la mesure où Damas dispose d'atouts importants dans tous les camps sans avoir à affronter les aléas qui résulteraient d'un redé-ploiement de son armée à Beyrouth. serait peu concernée par le retour des troupes syriennes. Celles-ci, pour de multiples raisons, notamment un inéluctable veto israélien, Enfin, il ne faut pas perdre de vue éviteraient certainement de s'instalque le régime syrien traverse actuellement sur le plan intérieur une phase délicate, dans laquelle il de-Même stationnées à Beyrouth-Ouest, les troupes syriennes auraient vrait éviter le risque de se réembouren outre tout de suite maille à partir avec les forces libanaises chré-

LUCIEN GEORGE.

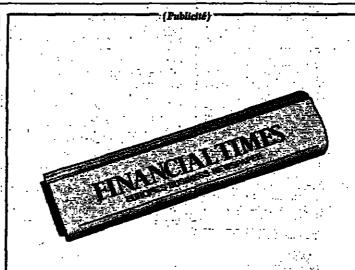

Pourquei le directeur des exportations d'un constructeur automobile italien et son agent suisse lisent-ils le même quotidien de langue anglaise?

Suisse, Italien, Anglais, Allemand... la nationalité n'a plus guère d'importance dans l'industrie automobile! La voiture est devenue un produit multinational... les pièces sont fabriquées dans un pays, montées dans un autre, et le produit fini est distribué à l'échelle mondiale. Pour réussir, les cadres dirigeants doivent pouvoir se fier à un quotidien construit dans le même es-

De tous les journaux européens, le Financial Times est celui qui emploie la plus grande équipe de journalistes à plein temps. Ce quotidien, dont les rubriques économiques couvrent journellement l'Europe, le Moyen-Orient, les Etats-Unis, le Japon et l'Extrême-Orient, est le premier à paraître. Les articles sont rédigés par des Européens pour des Européens.

Norvelles du monde, nouvelles des sociétés européennes, tendances du marché, prix, taux de change... l'ensemble de ces informations donne une image complète du marché.

Chaque jour, le Financial Times interprête le monde des affaires pour les hommes d'affaires européens. C'est avec lui qu'ils attaquent la journée.

Le Financial Times, un langage universel.

Pour plus d'informations sur la façon de recevoir régulièrement le Financial Times, appelez-pous,

CACHAN (94) 50/52 bis, rue Camille-Desmoulists 1) LOGT R-de-ch.: 2 pccs.
ct CAVE.
2) LOGT R-de-ch.: 1 pcc,
ct CAVE.
3) CHAMBRE R-de-ch. ct
CAVE.
4) LOGT 2. ét. gruche:
4 pccs et CAVE. M. à P.: 1) 40.000 F - 2) 70.000 F M. à P. : 3) 20.000 F - 4) 80.000 F S'adresser Me MAGLO, avocat, Paris (6º), 18, roe de S'adresser Me MAGLO, Liabonne. Tél.: 387-18-90.

Vente au palais de justice de PARIS. Jeudi 26 avril 1984 - 14 heures

M. A PRIX 100.000 F - S'adr. M° W, DRIGUEZ PARIS (8\*)

6, rue Saint-Philippe-du-Roule. Tel.: 225-13-20.

Vente sur saisie au Palais de Justice de Pontoise (95) - 29 avril 1984 à 14 heure

MAISON D'HABIT. à SAINT-PRIX (95) - M. à P. : 300.000 F

18, allée des Peupliers. 13 a 62 ca, compr. partie s/cave chaufferie, cave, garage; rez-de-ch. divisé en entrée, séj. 2 poes, cuis., w.c.; 1 ét.; palier avec penderies, 2 ch., s. bas; terrasse, grenier dépend., jardin, E.G.E., chauffage central au fuel, tout-è-l'égoût. Cons. 25.000 F (ch. cert.).

Renseign.: Mé BUISON, avocat à Pontoise (95) - Tél.: 032-31-62 29, rue P.-Butin.

Vente sur saisie Immobilière Palais de justice de Créteil, jeudi 26 avril, à 9 h 30.

niace de Marché-Sainte-Catherine et 6, rue d'ORMESSON

à usage de BAR, DANCING, DISCOTHEQUE, épendances, connu sous le nom de « NUMBER ONE »

Vte sur sais. Pal. Just. Postoise (95), 19 avril 1984, à 14 heures

# | PAVILLON à PRESLES (95) Sup. 450 m² - M. à Px 200 000

au-dessus palier, 3 ch., combles aménageables. Balcon avec terrasse et grille de protection. Chanffage central au gaz. Garage préfabriqué dans cour. Consign, 35000 F (ch. cert. Bque)

Tél.: 032-31-62

29, rue P.-Butin à Pontoise (95)



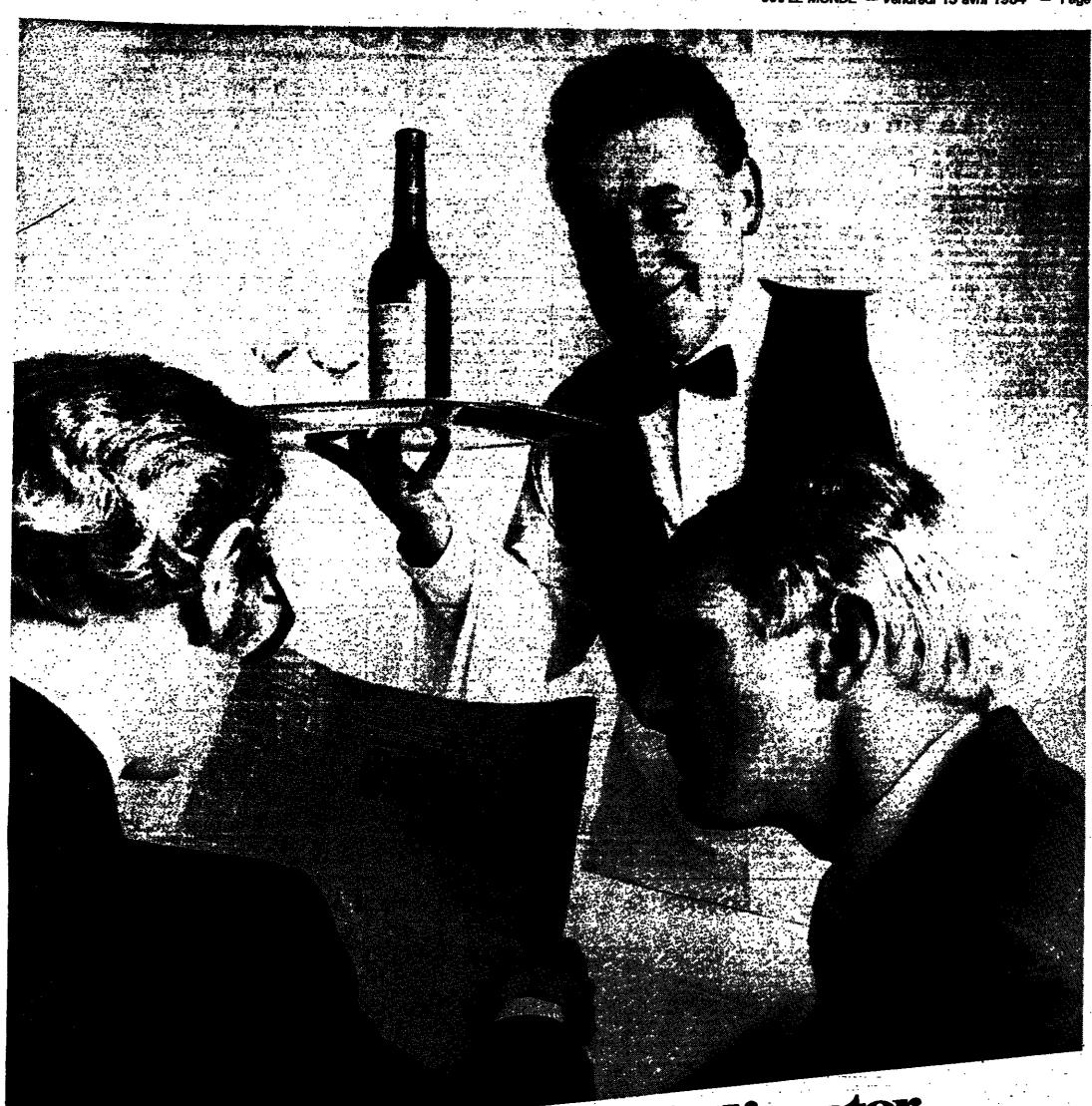

# Why is the export director of an Italian car company sharing an English-speaking newspaper with his Swiss agent?

Swiss, Italian, English, German...in today's car industry the words have less and less meaning.

With parts manufactured in several different countries, assembled in yet another and then sold all over the world, the car is now a multi-national product.

And, to be successful, its executives need a newspaper which is put together in the same way.

The Financial Times has one of the largest teams of full-time correspondents on any European newspaper.

The daily coverage of business news from

Everyone speaks the Financial Times.

and the Far East is earlier than other newspapers. And the news is interpreted for Europeans by

World news. News of European companies. Europeans.

Market trends. Prices. Exchange rates. All these, together, build a picture of the market as a whole. The Financial Times interprets the world of

business to the European business world every day. It is where the day's business

For more information about how to receive a regular copy of the FT, or if you would like to know more about using English for Business and would like full details of the Harraps/Financial Times Business English Course, ring or write to, Ben Hughes, Financial Times (Europe) Ltd., Centre d'Affaires Le Louvre, 168 rue de Rivoli, F-75044 Paris Cedex 01: Tel: 297 0623, Tx: 220044.

1E

ne qui se mon Licologue e mon Licologue e Sont combane ince l'influen Le gauche a an momen, m capressione Lation du gi lemant du gi

le socialisme

Lights state CARTOLICE ST  $\log (\log \log n)$ a selfet e Fogue de és Control Enter La mouter E

---- le 25 e signe : स्थलके हर्षे इ.स.स्थल इ.स.स.च्या

da ja štvij ' ∿.ಎ.೨ ರಕ್ಷಮ

35 35 85

At Dept ಚಕ್ಕಾರ⊈

gardina. Na alika ili 1.2

LUCSER

CEJAFFA ; DIZABES

MES

nka

# La fin des syndics

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture, le mercredi 11 avril, le projet de loi supprimant la profession de syndic et créant les professions d'administrateur judiciaire, de mandataire liquidateur et d'expert en diagnostic d'entre-prise, troisième et avant-dernier volet de la grande réforme du droit des faillites entreprise par M. Robert Badinter : il ne lui reste plus qu'à faire approuver - mais ce ne sera pas pour cette session - la réforme des tribunaux de commerce.

L'opposition s'est abstenue sur ce projet qu'ont approuvé les élus du PS et du PC. C'est que personne ne niait la nécessité d'une modification du statut des personnes chargées de gerer une entreprise en règlement judiciaire ou de procéder à sa liqui-

M. Serge Charles (RPR, Nord), seul député de l'opposition à avoir participé à ce débat, l'UDF ayant particulièrement brillé par son absence, a lui-même souligne qu'il était - nécessaire de réformer mais pour hui, « l'angle choisi » n'est pas bon; il reproche la « césure » entre les administrateurs judiciaires et les mandataires liquidateurs, critiquant la répartition des tâches entre eux, trouvant que le liquida-teur n'aura pas assez de pouvoir, et jugeant inutile la - barrière infran-chissable - placée entre les deux

C'est pourtant l'innovation la plus importante du projet gouvernemen-tal. M. Badinter et la majorité estimant que la même personne ne peut remplir deux tâches parfois contradictoires : tenter de sauver une entreprise et défendre les intérêts de

Le texte prévoit que les administrateurs judiciaires « sont les man-dataires chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance de la gestion de ces biens », notamment en application du projet de loi adopté la veille sur les règlements judiciaires. Toutefois, un amende-ment de la commission des lois, présenté par son rapporteur.

M. Philippe Marchand (PS,
Charente-Maritime), a précisé que
les membres des professions judiciaires et juridiques, notamment les avocats, pourront recevoir « de manière occasionnelle » la mission d'administrer les biens d'autrui.

inscrits sur une liste nationale d'aptitude, mais la commission a fait ajou-tude, mais la commission a fait ajou-ter, « pour éviter une éventuelle invasion de la province par les grandes études parisiennes », que cette liste nationale serait répartie en sections régionales. Les adminis-trateurs devront être de nationalité française, âgés de moins de soixantecinq ans, présenter des - garanties de moralité suffisantes -, avoir subi avec succès l'examen d'aptitude » après !' - accomplissement d'un stage professionnel -: mais des derogations pourront être apportées à ces dernières dispositions. Cette profession sera incompatible avec exercice de toute autre profession, en particulier celle de mandataire liquidateur, mais il est admis que ses membres pourront avoir des acti-vités d'enseignement et de conseil.

Une commission nationale, composée de quatre magistrats, d'un membre de l'inspection générale des finances, de deux personnes qualifiées et de deux administrateurs judiciaires, disposera de pouvoirs disciplinaires. De plus, les administrateurs judiciaires seront • placés sous la surveillance du ministère public > et seront soumis à des inspections de l'autorité publique. La commission a aussi fait préciser que d'autres personnes ne pourront user d'une dénomination pouvant prêter à confusion.

### Trois ans pour choisir définitivement

Les mandataires liquidateurs sont ceux • chargés par décision de jus-tice de représenter les créanciers et de procéder éventuellement à la liquidation d'une entreprise ». Ils seront organisés sur le même modèle que les administrateurs judiciaires, ce n'est qu'ils seront inscrits sur des listes régionales et ne pourront, sauf exception, intervenir en dehors

Pour les experts en diagnostics lui-même, proposé un certain nom-bre d'amendements modifiant sensiblement son projet initial, de façon à aligner leur statut sur celui des experts judiciaires actuels. Ils seront désignés en justice pour établir un rapport sur la situation économique et financière d'une entreprise en cas de règlement amiable judiciaire ou concourir à l'élaboration d'un tel rapport en cas de règlement judi-ciaire ». Leur titre sera d'ailleurs celui d' « expert judiciaire ».

adhérer à une caisse de garanties et s'assurer, pour le cas où serait mise en cause leur responsabilité civile professionnelle. Quant à leurs réma-nérations. M. Badinter a expliqué que « étude et concertation » se poursuivent « pour déterminer un mode de rémunération juste et garantissant l'indépendance des

Il a convaincu le groupe commu-niste de retirer un amendement qui interdisait que ces professionnels soient «intéressés personnellement à la liquidation d'une entreprise ».

Les syndics et administrateurs judiciaires actuellement en fonction devront choisir de s'inscrire soit comme administrateur judiciaire, soit comme mandataire liquidateur. Cette possibilité est aussi ouverte aux personnes exerçant ces professions à titre accessoire. Les uns et les autres pourront une fois, dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la loi, modifier leur choix.

Le gouvernement avait déposé un amendement prévoyant que des décrets en Conseil d'Etat offriraient à ceux qui exerçaient ces activités à titre principal la possibilité d'accétitre principal la possibilité d'accé-der, sous certaines conditions, aux professions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avocat-avoué à la Cour d'appel, de notaire, de commissaire-priseur, d'huissier de justice, de greffier des tribunaux de commerce et de conseil juridique. M. Raymond Forni, prési-dent de la commission des lois, s'étant étonné d'un dépôt tardif, M. Badinter a accepté de retirer son M. Badinter a accepté de retirer son amendement et de revoir le problème dans la suite des navettes parlementaires.

En revanche, il est admis que, pendant un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, une juridiction pourra désigner comme administrateur indiciaire un mandataire líquidateur et réciproquement, sans que toutefois une même personne puisse exercer les deux missions pour une même entre-prise. Enfin, il est prévu que ce texte s'appliquera dans les territoires d'outre-mer et à Mavotte.

THIERRY BRÉHMER.

• RECTIFICATIF. - Dans le compte rendu des débats sur le projet de loi relatif au règlement judiciaire, une erreur de transmission nous a fait écrire que le gouvernement avait accepté seize amendements de fond déposés par l'opposition et quatre très significatifs. Il voit que ces administrateurs seront les mandataires liquidateurs devront fond, dont quatre très significatifs. nationale, en particulier, avait sonnes et publié par Paris-Match, d'Estaing, et pour 13 % M. Barre.

# La CGT veut mobiliser la Lorraine

(Suite de la première page.)

Et, même si elle n'entend pas, non plus, relâcher sa vigilance sur les autres secteurs menacés (automobile ou construction navale), elle

M. Jean-Claude Gayssot, membre du bureau politique du Parti com-muniste, a réaffirmé, mercredi, « le soutien de [son] parti à la lutte res-ponsable et utile » des sidérurgistes. Les éius et les responsables lorrains du PCF participent activement à la préparation de la manifestation de

M. André Lajoinie, membre du comité central, président du groupe communiste de l'Assemblée nationale, avait indiqué, le 9 avril, après avoir été reçu par M. Pierre Mau-roy, que le PCF n'entendait pas tenter de «chapeauter» la manifestation. Après avoir, dans un premier temps, envisagé de participer à la marche, comme l'avait annoncé M. Georges Marchais le 2 avril à la télévision, les dirigeants communistes ont estimé préférable de ne pas rendre la tâche de la CGT plus difficile, localement, en donnant l'impression de chercher à «récupérer » la mobilisation en Lorraine. En outre, la tournure que peut prendre la manifestation est incertaine. Et il serait dommageable, pour la direc-tion du PCF, d'être si peu que se soit compromise par des débordements incontrôlables.

An surplus, les communistes venlent garder le maximum de liberté d'appréciation sur la situation qui sera créée au lendemain de la mani

La communication présentée mercredi 11 avril, devant le conseil des ministres, par le ministre de l'industrie et de la recherche, M. Laurent Fabius, sur la mise en œuvre des actions de redéploiement industriel en Lorraine n'a donné lieu à aucun débat. Toutefois, le premier ministre a justifié la décision prise d'exonérer des charges sociales, pendant trois ans, les employeurs qui créeront des emplois autour des deux pôles de conversion de Longwy

Cette intervention de M. Pierre Mauroy avait, d'une certaine façon, valeur de mise au point. Au cours de la réunion du comité interministériel du lundi 9 avril, à l'hôtel Matignon, les délibérations préparatoires à cette décision avaient mis en évi-dence, en effet, l'existence de divergences à l'intérieur du gouvernement à ce sujet. Le ministre des Les administrateurs judiciaires et fallait lire seize amendements de faffaires sociales et de la solidarité f

soit « spécifique et évolutif », etc.

L'article premier du projet confirme qu'au terme d'un délai de

cinq ans à partir de l'entrée en

vigueur du nonveau statut . les

populations de la Nouvelle-Calédonie seront consultées par

voie de référendum ». Il s'agira

alors, normalement en 1989, d'un

référendum pour le maintien du

exprimé son désaccord. M. Pierre Bérégovoy avait souligné, d'une part, qu'une telle décision ne manquerait pas d'accréditer l'argument du CNPF selon lequel les charges sociales constituent un facteur de chômage; d'autre part, que cette orientation irait à l'encontre de la recherche de l'équilibre du système de financement de la Sécurité

Le ministre de l'économie, des finances et du budget avait mani-festé, lui aussi, certaines réserves. M. Jacques Delors avait indiqué qu'une telle exonération reviendrait. en fait, à créer certaines zones franches, alors que l'institution de cellesci n'avait pas été retenue quelques semaines apparavant. Le ministre de l'économie avait aussi estimé que ces dispositions spécifiques ne seraient pas de nature à encourager les investissements industriels dans d'autres régions.

Le ministre des transports. M. Charles Fiterman, avait exprimé son accord avec M. Bérégovoy contre une mesure qui paraissait accréditer les thèses du patronat. Il s'était déclaré partisan, en revanche, d'une augmentation des primes particulières prévues en faveur des employeurs qui créent des emplois de compensation dans les régions concernées.

M. Max Gallo a ainsi été conduit à souligner, après la réunion du conseil des ministres, le caractère exceptionnel des mesures d'exonération et le fait qu'elles seront compen-sées. financièrement, par le Fonds d'industrialisation de la Lorraine. lequel recevra une première dota-tion de 500 millions de francs. Selon le porte-parole du gouvernement, le coût total de l'exonération des charges sociales, pour vingt mille emplois créés d'ici à 1987, serait de 750 millions de francs. « Il me sem-ble, a ajouté M. Gallo, que le patronat français indique qu'il y a la une clef de la création d'emplois. Eh l bien, nous verrons, autour de ces deux pôles de conversion, ce que le.

patronat est capable de faire. M. Fabius, pour sa part, a pu faire état, devant le conseil des ministres. du réalisme de ses interlocuteurs syndicaux, rencontrés la veille en Lorraine. Le gouvernement, muni d'un dispositif d'application de son plan de restructuration, a donné tous les signes de la fermeté sur les décisions prises. La journée de vendredi s'annonce donc comme celle d'une épreuve de force, à tous égards, décisive, dans la mesure où les responsables syndicaux lorrains, engagés actuellement dans une mobilisation unitaire, détermineront leur comportement futur en fonction du résultat de cette mobilisation.

# **DEUX SONDAGES**

# Baisse des cotes de popularité de MM. Mitterrand et Maurov

Les cotes de popularité du prési-dem de la République et du premier ministre sont en baisse, d'après le sondage mensuel d'IPSOS que publie France-soir du 12 avril.

D'après cette enquête, effectuée auprès d'un échantillon représentatif de i 142 personnes, du 5 au 7 avril, postérieurement donc à la conférence de presse du chef de l'Etat, 31 % des Français (32 % en mars) se déclarent satisfaits de M. Mitterrand. Parallèlement, le nombre des mécontents augmente considérablement, passant de 48 % le mois dernier à 56 %. M. Pierre Mauroy donne satisfaction à 23 % des personnes interrogées (au lieu de 25 % précédemment) et en mécontente 62 % (au lieu de 52 %).

Un autre sondage, réalisé par BVA du 15 au 21 mars auprès d'un

indique qu'un Français sur deux est favorable à une réduction du mandat présidentiel à cinq ans. D'après cette enquête, 46 % des personnes interrogées considèrent qu'un changement de premier ministre est sou-haitable; 37 % d'entre elles émettent l'avis contraîre. C'est M. Michel Rocard qui arrive en tête à l'indice de popularité des ministres, avec 62 % d'opinions favorables.

Ce sondage indique également que M. Rocard serait le meilleur candidat de la gauche à une élection présidentielle. Avec 35 %, il devance très nettement M. Delors (17 %) et M. Mitterrand (14 %). Son meilleur adversaire serait M. Chirac (29 %). Pour 18 % des personnes interrogées, M= Veil serait la meilleure candidate de l'opposition: Pour 14 % échantillon représentatif de 985 per- d'entre elles, ce serait M. Giscard

# La Nouvelle-Calédonie à l'épreuve de l'autodétermination

(suite de la première page.)

« Ce sont des incapables qui revendiquent les terres. Si on leur donne de la terre ils la laissent en friche!» « Moi, dit l'un, je suis forestier et j'emploie six Mélané-siens. Ma propriété est revendiquée et si ça continue je vais me retrouver en slip. Avant, il y avait huit scieries en Nouvelle-Calédonie, maintenant il n'y en a plus que deux. Mais si l'on part on se vengera! - . Moi, dit un vieux monsieur, je suis fils de socialo-communiste et je peux le dire: en 1939, quand il y a eu des incidents avec les Canaques, en une nuit on est allé chez eux et on a tout rasè! »

Le secrétaire d'Etat fait front : La solution n'est pas dans une surenchère. Vous ne réussirez à rien par la violence. • La violence, il n'y a plus que ça! . lui rétorque un jeune porteur de pan-carte. « Faites votre travail, faites respecter l'ordre !-. dit un militant du Front calédonien, proche de l'extrême droite. On est nés ici, on veut rester ici!. Les échanges se font moins agressifs « Rentrons chez nous, on se fait embobiner », déclare un manifestant. On a pu se parler, c'est l'essentiel », souli-gne M. Letnoine.

Quelques instants plus tard, le secrétaire d'Etat préside une réu-nion d'élus locaux et de représentants professionnels, venus des localités voisines : Paîta, Moindon, Bouloupari, Farino, Sarraméa, Canala, Thio. Un seul Mélanésien parmi eux. M. Lemoine affirme la nécessité de mettre en place dans necessite de mettre en place dans le territoire un système institutionnet qui fasse «cohabiter» en toute 
équité les deux principales communautés : «Il faut prendre acte politiquement du fait que deux civilisations coexistent ici. Il faut faire 
entrer la contume mélanésienne 
deux le judge la lestitutions. dans le jeu des institutions.»

Ses interlocuteurs se montrent compréhensifs, pour la plupart, mais sceptiques ou désorientés : · C'est vrai, pendant longtemps nous avons eu les yeux fermes, déclare l'un des adjoints du maire de La Foa. Nous sommes contre les réserves, tous les Galédoniens veulent que les Mélanésiens nous rattrapent, mais la coutume mélanésienne, c'est comme notre ancien droit féodal - Pourquoi vouloir instituer un système particulier pour les Mélanésiens? demande un agriculteur. Il faut que tout le monde respecte la loi de la Répu-blique. Nous avons été, il y a

Dans l'assistance - une quarantaine de personnes - ceux qui demandent la parole ont souvent du mal à s'exprimer. C'est à l'aide de mots-clés - « droit », « pro-priété privée », « travail person-nel » - qu'ils opposent maladroite-ment à la légitimité originelle des Mélanésiens la légitimité morale de leur propre communauté, ceile de cette population dite - européenne», née de l'enfer du bagne. des déportations de la Commune on des révoltes de Kabylie, en tout cas d'une colonisation souvent plus misérable que conquérante. La cohabitation i ils la conçoivent séparée. On ne signale qu'un seul cas de collaboration réelle dans cette région rurale : au lieu-dit Pouaroa, un « caldoche » a fait don de quatre-vingt-dix-neuf vaches au clan canaque qui revendiquait sa propriété, et il aide les vingt-six Mélanésiens de cette famille à élever ce troupeau sur une partie de terre qu'il leur a cédéc. C'est l'exception qui confirme la règle, car la règle c'est l'absence de communication entre les deux ethnies.

# Un contre-pouvoir

A quelques kilomètres de là, au sud de La Foa, c'est un autre drapeau tricolore qui accueille le secrétaire d'Etat dans la tribu de Ouatom. Le grand chef Kalis Poéwie a mis son smoking blanc et son nœud papillon noir pour recevoir le représentant du gouvernement devant la case sacrée de la tribu. Après le rituel échange de cadeaux, conformément à la cou-turne mélanésienne, Claude, le fils aint du grand chef – un dirigeant de l'arressement de l'enseignement privé - rappelle, dans un discours modéré, comment, dans les années 30, ses aïeux devaient se mettre au service de fermiers européens pour réunir les douze mille francs nécessaires à l'achat de ces arpents de terre indispensables à la vie de la tribu, alors que ce terrain leur, apparte-nait déjà. A l'origine, en cifca, ils n'avaient fait que le prêter, en principe, aux premiers colons...

Maintenant, dit-il, il faut que la France prenne ses responsabllités. »

Ses responsabilités, le gouvernement les a prises en élaborant un projet de statut d'autonomie interne qui veut assurer au terri-

quelques jours, à deux doigts du toire « la liberté de s'administrer inné et actif à l'indépendance », bain de sang. Ce sont les politi-ciens qui foutent le bordel ! » toire « la liberté de s'administrer inné et actif à l'indépendance », met ses propres affaires et de soit « spécifique et évolutif » etc. ment ses propres affaires et de garantir son émancipation . Ce statut, qui doit être adopté à la fin du mois par le conseil des minis-tres, reconnaît au peuple indigêne de la Nouvelle-Calédonie « son droit à la décolonisation et à l'autodétermination ». Dans son exposé des motifs, le gouvernement affirme son ambition de - créer une communauté calédonienne multiraciale, fraternelle et paisi-ble . Ce texte fait référence à l'acte final adopté au terme de la «table ronde» qui avait réuni, en juillet 1983, à Nainville-les-Roches (Essonne), les délégués des princi-pales formations politiques du ter-ritoire. Une réunion extraordinaire qui s'était conclue par l'expression de convergences importantes : abolition du fait colonial : reconnaissance de la légitimité du peuple canaque et de son droit

nouveau statut on l'accession à l'indépendance. La gauche décentralisatrice est allée aussi loin qu'elle le pouvait à la rencontre des revendications indépendantistes, acceptant même que le territoire puisse déterminer librement « les signes distinctifs permettant de marquer sa personnalité dans les manifestations publiques et officielles », autroment dit avoir son propre drapeau et son hymne. La charge du pouvoir exécutif.



La Nouvelle-Calédonie compte environ cent quarante mille habitants. La moitié de la population est rassemblée à Nouméa et dans les environs de la capitale du territoire. Les Mélanésiens (43,33 %) et les Européens (35,65 %) constituent les deux dans les environs de la capitale du territoire. Les Mélanésiens (43,33 %) et les Européens (35,65 %) constituent les deux dans les la la capitales de la capitale du territoire. Les mélanésiens figurent notamment les Walliniens, les Tabitiens, les Indonésiens.

gnera les neuf membres de son Squipe gouvernementale.

L'Assemblée territoriale, élue pour cing ans au suffrage universel direct et à la proportionnelle, dis posera du pouvoir de renverser le gouvernement par le vote d'une motion de censure. Mais la princi-pale innovation consistera dans l'institution d'un système bicamériste. Le gouvernement va mettre en place, à côté de l'assemblée territoriale, une assemblée des pays, désignée elle anssi pour cinq ans et composée d'une Chambre couramière et d'un collège d'élus locaux. Les membres de la Chambre contumière seront désignés par les chefferies, gardiennes du droit prostral pou fecit et de la cie transcatral pour fe ancestral non écrit et de la vie traditionnelle dans les tribus, à raison de quatre représentants pour cha-cune des six circonscriptions, dénommées « pays », qui seront créées dans le territoire.

Le président de la Chambre cra-

La création de cette deuxième assemblée, qui sera contrôlée par la communauté canaque et fera entrer la coutume mélanésienne dans les institutions territoriales vise à installer un contre-penvoir à côté de l'exécutif et du législatif. En principe, l'Assemblée des pays n'aura qu'un rôle consultatif. Toutefois le projet de statut prévoit que cette deuxième assemblée sera consultée obligatoirement sur tous les projets du gouvernement, sur les propositions de délibération de l'Assemblée territoriale - y compris les projets de budget - et qu'elle pourra convoquer, à sa convenance, les membres du gou-vernement. Ce qui équivandra, de facto, à lui octroyer un pouvoir de contrôle plus important encore que celui du Sénat au niveau national. En cas de blocage des institutions, le projet de statut indique, du reste, que le gouvernement pourra prononcer la dissolution de l'Assemblée territoriale. Cette l'Assemblée des pays Dominé par les indépendantistes, ce contre-pouvoir pourrait constituer un loutable instrument politique.

En préconisant un tel système, le gouvernement ne rompt pas seule-ment avec la pratique tutélaire de l'administration coloniale. Il fait un pari sur l'intelligence des deux principales communautés. En garantissant à la communauté mélanésienne un rôle privilégié dans le jeu institutionnel, sans dans le jeu institutionnel, sans sacrifier les droits de la communanté européeine, il cherche à assurer la stabilité politique du territoire. Le calcul est habile. Si ce système, métic épiilibré que le statut actuel adopté en 1976, fonctionnait correctement, bon nombre des revendications indépendantistes n'auraient plus de raison d'être. Et la trance, dont le représentant disposers d'un insportant domaine posera d'us important domaine réservé, préservérait sa présence dans le Pacifique sud. Voilà pourquoi les dirigeants indépendan-tates, flairant un plège, se mon-trent peu presses d'adhèrer à ce projet despinal qui prend pourtant en compte, pour la première fois, leurs aspirations...

ALAIN ROLLAT.

Prochain article:

LA COUTUME OU LE FUSIL?

mer 💇 💥 -

-

a Heart Transfer

Charles the less

. 14 1 37#

De Contraction



# Les réactions au plan acier

# M. FISZBIN : c'est l'honneur du pouvoir de gauche de s'être attaqué à cette tâche

M. Henri Fiszbin, président de Rencontres communistes, a déclaré, mercredi 11 avril, au sujet de la restructuration de la sidérurgie: «// appartient aux communistes, à l'heure de choix inévitables qui ont, dans l'immédiat, des conséquences dramatiques, de parler clair et d'assumer les responsabilités qui incombent à une formation qui se veut de lutte et de gouvernement. On ne peut éternellement support. On la charge d'un déficit accablant. On ne peut se soustraire aux obliga-tions qui découlent de l'apparte-nance à la Communauté euro-péenne, de laquelle personne ne demande le retrait de la France. Il faut avoir le courage politique d'affirmer que l'avenir de la sidé-rurgie et de la nation exige que soient rétablis les grands équilibres économique, financier et social de cette industrie-clé. C'est l'honneur du pouvoir de la gauche de s'être attaqué à cette tâche. - (...)

Surface de control de

aus lorrain.

ent dans on

: détermocio

Liter en logge

not leading

té

Эy

er itt teare

The second

\* C) C -75

 $\{M,M,\underline{\omega}\}$ 

1: 22.

25 Arg.

ing a species of the second se

11 18

North Contact Contact

F :-V () 3 M BL-

tion

· Les parlementaires de l'Ouest et M. Rocard. - Après la publication, par les sénateurs de l'Union centriste, d'un communiqué affir-mant que cent deux parlementaires de l'Ouest, appartenant à la majorité et à l'opposition, souhaitaient ren-contrer M. Michel Rocard, ministre de l'agriculture, asin de l'entretenir des problèmes du revenu agricole (le Monde du 10 avril), les parle-mentaires socialistes de l'Ouest ont publié, à leur tour, un communiqué manifestant leur «vif étonnement d'un communiqué (...) les associant à la démarche de leurs collègues de l'opposition» et réprouvant «totalement cette méthode, qui crée la confusion et s'apparente à une manœuvre politicienne ». « Le catastro-phisme dont font preuve, à chaque instant, les élus de l'opposition, conclut le communiqué, ne saurait, en aucun cas, aider les régions de l'Ouest à relever les défis que leur adresse la nécessaire évolution de

# Le communiqué officiel du conseil des ministres

réusi, mercredi 11 avril au palais de l'Elysée, sous la présidesce de M. François Mitter-rand. Au terme des délibéra-tions, le communiqué suivant a

### • REDÉPLOIEMENT INDUSTRIEL EN LORRAINE

Prise en charge intégrale des cotisations sociales pour tonte création nette d'emplois autour des deux pôles de couversion lorrains. — Le ministre de l'industrie et de la recherche a rendu compte de son voyage en Lorraine, qui lui a permis de rencontrer les responsables politiques, économiques et sociaux de la ques, économiques et sociaux de la région.

Les premières décisions prises à la suite da comité interminisfériel du 9 avril concernent :

- La création d'un fonds d'indus-- La creation d'un fonds d'indus-trialisation de la Lorraine chargé de concourre directement ou indirecte-ment au développement des entre-prises existantes et à la création d'entreprises nouvelles; ce fonds est doté des maintenant de 500 millions de francs;

- La prise en charge par ce fonds, pendant une durée de trois

ans, des cotisations sociales des employeurs pour toute création nette d'emplois autour des deux pôles de conversion lorrains. - Le transfert en Lorraine de

centres de décision, notamment dans la sidérurgie et les charbonnages. L'action de redéploiement industriel en Lorraine est un processus continu qui doit associer solidarité nationale et initiative régionale. Dans ce cadre, des décisions pré-cises d'implantaion d'activités nou-velles seront rendues publiques

### • FONCTION PUBLIQUE

avant la fin du mois.

L'ensemble des textes d'application du nouveau statut seront publiés à l'autonne. - Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et des réformes administratives a exposé les conditions de mise en œuvre du nouveau statut général des fonctionnaires.

Certaines dispositions de ce statut sont applicables immédiatement. D'autres supposent des décrets d'application qui seront pris avant la

fin de l'année. Ces textes seront précédés, en tant que de besoin, d'une concertation syndicale approfondie. La loi du 11 juin 1983 sur la titu-

larisation des persoanels non titu-laires de la fonction publique de l'Etat, dont la plupart des disposi-tions ont été reprises dans le nou-veau statut général des fonction-naires, fera l'objet de mesures d'application particulières. Les d'application particulières. Les opé-rations de titularisation devront être achevées dans un délai de quatre ans. Une circulaire interministérielle donnant toutes les indications néces-saires à la mise en œuvre pratique de ces dispositions sera publiée dans les prochains jours.

# CONTRE LE BRUIT

Le gouvernement s'assigne trois priorités : diminuer les bruits lés aux transports, les bruits de voisi-nege et les bruits sur les lieux de travail. - Ma le secrétaire d'Etat chargé de l'environnement et de la qualité de la vie a présenté au conseil des ministres une communi-cation sur la lutte contre le bruit. La politique du gouvernement dans ce domaine vise à assurer une meilleure prévention et à faire disparaître les situations inacceptables dans trois domaines prioritaires : les bruits liés

1) Bruits lies aux transports. Diverses actions de rattrapage ont déjà été menées, en particulier dans le cadre des dix-neul contrats de villes-pilotes signés à ce jour. Un effort particulier sera réalisé pour assurer l'insonorisation des logements sociales situés dans des points noire de heuit l'a financement de noirs de bruit. Un financement de 570 millions de francs sera consacré à cette action an cours du IX. Pian.

2) Braits de voisinage.
Une campagne nationale contre le bruit, visant à infléchir les comportements tant des entreprises que des particuliers, sera lancée au début du second semestre 1984.

un programme technique ayant pour but de diminuer le niveau source des matériels domestiques (mesures concernant la normalisation, l'étiquetage informatif, etc.) sera engagé. Une meilleure protoction contre les nuisances engendrées par certains établissements de loisirs (discothèques, stands de tir...) sera recherchée.

 Bruits sur les lieux de travail. Un plan pluriannuel d'interven-tion associant les partenaires sociaux. et les industriels sera élaboré. Dès maintenant. l'étiquetage informatif

aux transports, les bruits de voisi-nage et les bruits sur les lieux de tra-vail.

des machines, l'information des res-ponsables, la formation en matière d'acoustique et d'audiométrie des d'acoustique et d'audiométrie des médecins du travail, l'équipement des établissements d'enseignement technique et professionnel en maré-riels silencieux seront développés; l'amélioration de la qualité acousti-que des bâtiments industriels sera poursuivie.

### • CONVENTION INTERNATIONALE

Protocole à l'accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique et culturel. — Le ministre des relations extérieures a présenté au conseil des ministres un projet de loi autorisant la ratification d'un protocole à l'accord de Florence du 22 novembre 1950 pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique et culturel.

Conclu dans le cadre de l'UNESCO, ce protocole vise à laci-liter la circulation entre tous les pays du monde des objets à carac-tère éducatif, scientifique et cultu-rel. Pourront en particulier bénéficier d'une franchise totale des droits et taxes d'importation en France les objets destinés aux musées publics, aux bibliothèques publiques ou d'intérêt public, à la Phonothèque nationale et à la Cinémathèque nationale.

### SITUATION INTERNATIONALE

Le ministre chinois des affaires étrangères a fait une visite officielle

à Paris le 5 avril. La première partie de cette visite

a porté sur les relations bilatérales franco-chinoises. Ont été ainsi confirmées la qualité et l'intensité de la relation entre les deux pays, déjà démontrées par les nombreuses visites ministérielles réciproques au cours des derniers mois, et qui le seront de nouveau à l'occasion de la prochaine venue à Paris du chef du gouvernement chinois.

La deuxième partie de la visite de M. Wu Xueqian a été consacrée à la Communauté économique européenne. Le ministre chinois a souligné à ce propos l'importance que son pays attachait au développement de la construction européenne.

# **Au Sénat**

### LA PROTECTION DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE

Le Sénat a adopté à l'unanimité. le mercredi 11 avril, le projet de loi -relatif aux droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance et au statut des pupilles de l'Etat -, dont l'exa-men avait commencé la veille, en men avait commencé la veille, en première lecture. Ce texte définit à la fois les droits des enfants et ceux des familles, qui auront désormais celui d'être assistées et associées à toute décision concernant l'enfant. L'enfant, quant à lui, bénéficiera de la garante d'une révision annuelle de sa situation. Le projet révise, aussi, la condition des pupilles de l'Etni.

La quasi-totalité des amende-

La quasi-totalité des amende ments proposés par la commission des affaires sociales et défendus par son rapporteur, M. Jean Béranger (MRG, Yvelines), ont été adoptés avec l'accord du gouvernement. Ces modifications clarifient la nature des rapports entre le préfet, qui reste le inteur des pupilles de l'Etat, et le président du conseil général, gardien desdits pupilles.

Une autre série d'amendements tend à permettre l'admission an service d'aide sociale à l'enfance avec le consentement des parents ou sur l'intervention du juge. Enfin, le Sénat a organisé les voies de recours offertes aux personnes ayant interêt à agir pour l'enfant, de manière à respecter les droits des familles, à responsabiliser ces dernières et à sta-biliser, le plus rapidement possible,

ie statut juridique du mineur. Le Sénat a adopté d'autre part en première lecture le projet de loi - relatif à l'usage vétérinaire de substances anabolisantes et à l'interdiction de diverses autres substances ». Ce texte s'efforce de concilier deux finalités : l'une sanitaire, en réglementant l'utilisation de substances médicamenteuses dans l'élevage, afin d'assurer la pro-tection des consommateurs de produits animaux : la seconde économique, qui permet aux éleveurs d'utiliser des techniques de produc-tion performantes, afin de contri-buer à l'accrosssement de la productivité dans le secteur de l'élevage.

. ANNE CHAUSSEBOURG.

# Mesures individuelles

Le conseil des ministres du mercredi 11 avril a adopté les mesures individuelles sulvantes : M. Haroun Tazieff est nommé

M. Haroun Tazieff est nommé détégué aux risques majeurs.
[Né le 11 mai 1914 à Varavvie (Pologne), M. Haroun Tazieff, ingénieur agronome et géologue, après des débuts dans l'ancien Congo belge, s'est spécialisé dans la géothermie, puis la volcanologie.
Il a été directeur de recherche au CNRS (1972), puis chargé de mission (géothermie) par le ministre de la recherche et de la technologie (1981). Cette même aunée 1981, Il avait été nommé commissaire à l'étude et à la prévention des risques naturels majeurs.]

Mme Martine Aubry, adminis-trateur civil hors classe, est nom-

D'autre part, le conseil des ministres a adopté des mesures individuelles concernant des officiers généraux et supérieurs sur proposition du ministre de la défense (lire page 10).

travail.

[Née le 8 août 1950 à Paris, licenciée de sciences économiques et ancienne élève de l'ENA, Martine Anhry est chef de la section de la politique générale du travail, puis chargée de mission auprès du directeur des relations du travail (1975-1979) avant d'être détachée, comme administrateur civil au

comme administrateur civil au Conseil d'Eant de 1980 à 1981. Martine Aubry avait été nommée conseiller technique au cabinet de M. Jean Aurosy en 1981.]

\*

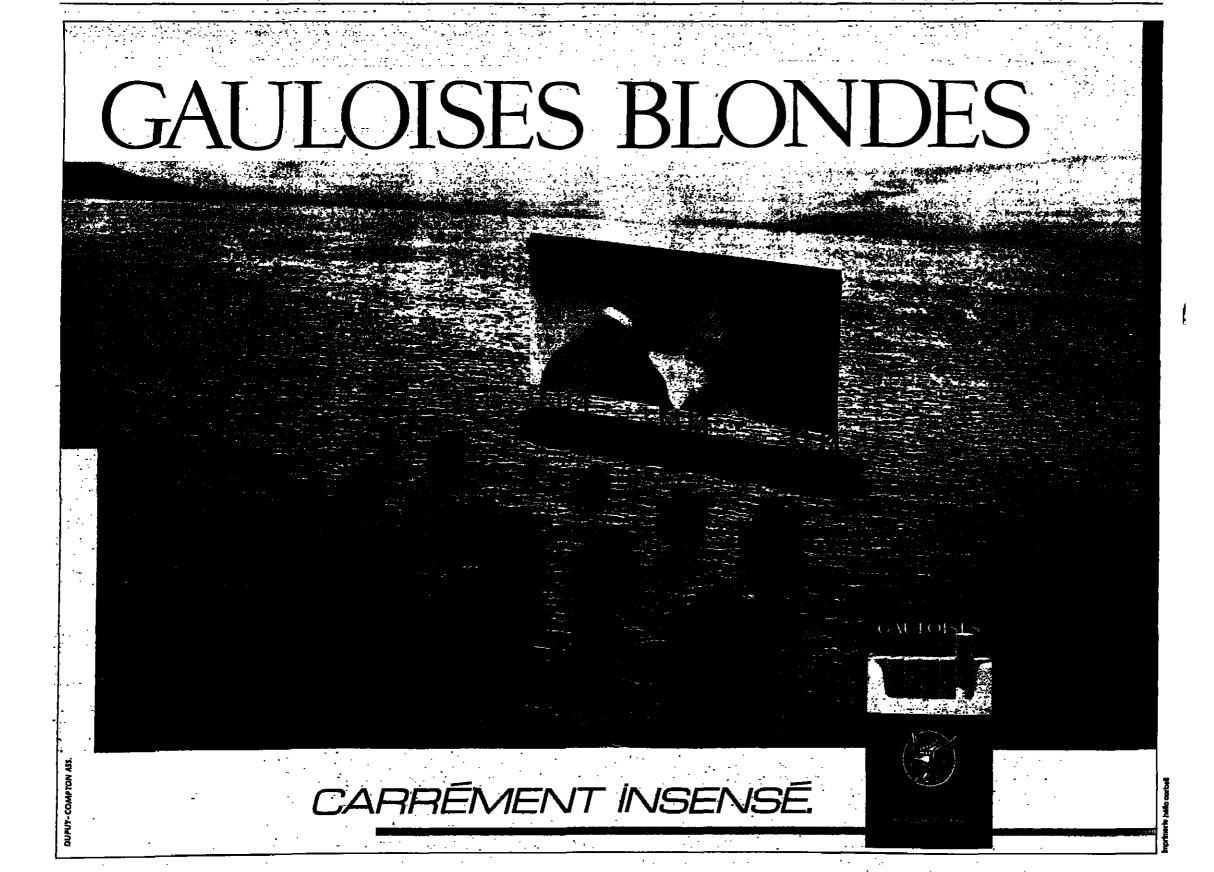

usil?

# LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE

# Un coup de filet international contre la Mafia

Rome. - La fin de la Sicilian Connection? Sans doute pas. Du moins, l'une des plus importantes opérations de police réalisées ces dernières années contre les trafiquants de drogue opérant entre les États-Unis et la Sicile. En l'espace de soixante-douze heures, quatre coups de l'îlet entrepris à Madrid, New-York, Palerme et en Suisse ont permis l'arrestation d'une quarantaine de trafiquants, parmi lesquels deux - parrains - de premier plan: Gaetano Badalamenti et Salvatore Catalano. En cinq ans, leur organisation aurait fait entrer aux Etats-

Tout commence dimanche 9 avril à Madrid: Badalamenti et son fils sont arrêtés au moment où ils rencontrent un de leurs complices. Pietro Alfano, surveillé par la police, qui arrive de Detroit. Badelamenti est l'un des - grands vieux - de la Mafia internationale. Ancienne « conscience » du crime organisé sicilien, c'est un personnage quasi mythique de la région de Palerme; un des chefs historiques - il en reste peu - de la Massa des années 1950.

Unis de l'héroïne pour une valeur de

1,6 milliard de dollars.

- Don Tino - est surtout l'homme des liens entre la Mafia sicilienne et Cosa nostra aux Etats-Unis. Agé de soixante et un ans, il ne doit son prestige qu'à lui-même, s'étant acquis une suprematie longtemps indiscutée après des dizaines de

Ayant pris la tête du clan de son ancien chef. Cesare Manzella - tué par les organisations rivales, - il est, dès la fin des années 50, en cheville avec Cosa nostra. Sa force, il la tient du contrôle exercé sur un territoire d'importance stratégique : l'aéroport de Punta-Raisi à Palerme. Une fois par semaine en décolle un longcourrier à destination de New-York. L'appareil, surnommé Il Padrino par les Siciliens, emporte régulièrement de la drogue et rapporte des

Pour avoir découvert le trafic, le chef de la brigade mobile, Boris Giugliano, signa son arrêt de mort. Le vol Palerme-New-York est supprimé, mais le trafic continue.

■ Dans les affaires qui sortent

de l'ordinaire, surtout s'en tenir

aux voies ordinaires, à le marche

normale de la justice, aux règles

du code de procédure pénale. »

Tel est le commentaire officieux

de l'autorité judiciaire après la

nouvelle étape de l'affaire dite

des « Irlandais de Vincennes ».

Le parquet de Paris a, en effet,

présenté, mercredi 11 avril, une

requête à la chambre criminelle

de la Cour de cassation, à la

suite de la mise en cause du

commandant Christian Prouteau.

conseiller technique à l'Elysée,

par un autre gendanne délà in-

dans cette affaire, le comman-

du 9 avril).

culpé de subornation de témoin

dant Jean-Michel Beau (*le Monde* 

Cette démarche est conforme

à l'article 687 du code de procé-

dure pénale qui prévoit que

« lorsqu'un officier de police judi-

ciaire est susceptible d'être in-

culpé d'un crime ou d'un délit qui

aurait été commis dans la cir-

conscription où il est territoriale-

ment compétent, hors ou dans

l'exercice de ses fonctions », le

procureur de la République doit.

au présiable, demander à la

chambre criminelle de la Cour de

cassation de désigner le tribunal

et, par conséquent, le juge d'ins-

marche n'est pas effectuée -

M. Prouteau étant, de par son

statut d'officier de gendarmene,

officier de police judiciaire. - il v

La chambre criminelle dont se

prononcer « dans la huitaine qui

suit le jour auquel la requête lui

Quelle sera la suite ? « Cerre

procédure en désignation de juges, a précisé dans un commu-

nique M. Michel Jéol, procureur

de la République, ne préjuge en

rien la suite de l'information et

est Darvenue ».

truction compétent. Si cette dé-

L'AFFAIRE DES « IRLANDAIS DE VINCENNES »

Vers l'audition du commandant Prouteau?

De notre correspondant « Don Tino » est puissant, multi-milliardaire, dirige un empire de sociétés d'import-export et de construction. Il règne sur sa com-mune. Cinisi, dominant l'aéroport. Mais la lutte sans merci entre les clans pour la suprématie sur le marché de la drogue le menace. D'autres clans, comme celui des Greco, sont en train de faire table rase autour d'eux, massacrant leurs adversaires. « Don Tino » décide en 1981 de prendre du large. Il se replie à Rio-de-Janeiro d'où il continue à diriger son organisation. Mais, ces derniers mois, il avait résolu de revenir à Palerme. Ses adversaires ont décimé son clan et, surtout, ils tentent de s'emparer de la clef de son empire: Punta-Raisi. C'est pourquoi, il y a dix jours, il débarque sous un faux nom à Madrid.

### 

Au moment de son arrestation. commence à New-York une deuxième opération de police, à l'autre extrémité de la chaîne. Cette fois contre ce que la presse américaine nomme la Pizza Connection. Le premier a être arrêté est l'alter ego de Badalamenti, Salvatore Catalo, lui aussi sicilien, résidant dans le quartier populeux de Queens où il possède une chaîne de pizzérias qui lui servent à la fois de couverture et d'instrument pour la diffusion de la drogue expédiée de Sicile : la « marchandise », appelée en l'occurrence formaggio étant livrée domícile avec les pizzas. Malgré ce détail pittoresque, l'organisation de Catalano était gérée, selon les enquêteurs américains, de la manière la plus moderne et disposait des technologies les plus avancées en matière de communication.

Catalano est aussi une « grande figure » de la Mafia. Agé de d'une fraction du clan Bonanno, qui usrante-six ans, il a pris la tête opère de longue date sur le marché américain à la suite de la mort de l'un de ses chefs, Carmine Galante,

n'a, an soi, aucune incidence sur

l'appréciation des faits. » Logi-

devrait désigner le tribunal de

grande instance de Paris et le

juge d'instruction qui y instruit

cette affaire depuis son commen-

cement, M. Alain Verleene, Line

autre décision qui impliquerait un

morcellement d'un dossier déli-

cat contredirait, en effet, les

principes de respect d'une mar-

che « normale » de la justice

dont se prévaut, à juste titre,

vrait donc être l'audition du com-

mandant Prouteau, car I'on es-

pas être entendu ». La balle sera

alors dans le camp du juge d'ins-truction qui peut décider, au

choix, de poursuivre l'information

par d'autres auditions ou, d'em-

blée, d'inculper M. Prouteau de

subornation de témoin, en esti-

mant que le témoignage du com-

mandant Beau ast suffisamment

précis et recoupé par d'autres

une inculpation permettrait à

M. Prouteau d'avoir accès au

La justice va donc plus vite

qu'elle ne le laissait entendre of-

ficieusement, il y a quelques

jours, insistent alors sur le fait

Qu'∢ un Seul témoignage, qui de

plus, est intéressé, ne suffit pas

pour inculper quelqu'un ». Ce fai-

sant, elle prouve que, contraire-

ment à son comportement dans

les graves affaires politico-

des septennets précédents (Ben

Barka, de Broglie...), elle suit son

cours, conformément à ses prin-

EDWY PLENEL.

Denis Delaporte

Le livre de chevet

du polyarthritique

pour une « certaine

Editions médicales et scientifiques

245,00 F

joie de vivre »

cipes et non à la raison d'État.

policières autrement sanglantes

mieux assurer sa défense.

sier et, par conséquent, de

time, au parquet de Paris, qu'à

La seconde étape logique de-

l'autorité judiciaire.

quement, la chambre crimine

tué en 1979 dans une trattoria de Brooklyn par les hommes de Catalano, estime le FBI.

Ce dernier, ainsi que vingt-quatre personnes de la Mafia américano-sicilienne, a été arrêté. En Sicile, ce sont leurs correspondants qui sont appréhendés - pour la plupart, il s'agit d'hommes de Badalamenti. Ils ont été trahis par des communica-tions téléphoniques et par leurs voyages trop fréquents en Suisse on aux Bermudes. En Suisse, deux Siciliens ont également été arrêtés : deux « caissiers » de la Masia.

### Le rôle d'Interpol

Cette série d'arrestations est le résultat d'une enquête internationale de plusieurs mois, menée par le FBI, la Drug Enforcement Adminis-tration (DEA), Interpol et la police italienne, avec la collaboration des autorités suisses, françaises et de pays latino-américains. Le fait que Badalamenti ait été arrêté à

Madrid, comme le fut, il y a quel-ques semaines, Antonio Bardellino, l'un des chefs de la Camorra napolitaine (actuellement en fuite), donne penser que la capitale espagnole est devenue un nouveau centre d'opérations pour les trafiquants internationaux.

Les autorités italiennes, pour leur part, out mis sur pied un nouveau plan de bataille contre le trafic de la drogue, adopté, mardi 10 avril, en conseil des ministres. Les nouvelles mesures doivent permettre à la police d'intensifier son action (notamment par des perquisitions, contrôles bancaires et interceptions de communications téléphoniques). Des peines sévères sont en outre prévues pour les revendeurs qui « coupent · la drogue avec d'autres substances souvent mortelles. An cours des huit derniers mois, en Italie, près de dix mille personnes ont été arrêtées dans le cadre d'opérations

PHILIPPE PONS.

# LE 25 AVRIL

# Le CNAL espère réunir deux millions de personnes pour la défense de l'école publique

que (CNAL) prépare activement les manifestations pour la défense de l'école publique et de la laïcité qui auront lieu, le 25 avril, dans tous les départements de France.

« Notre ambition est de réunir deux millions de personnes », nous a déclaré M. Michel Bouchareissas, secrétaire général de cette organisation. La participation à Paris de M. Jospin, premier secrétaire du PS, et de M. Marchais, secrétaire général du PCF, lui a été confirmée.

« Les manifestations du 25 avril. affirme M. Bouchareissas, ont été imaginées, à la fois, pour que le gouvernement évolue dans un sens plus conforme à l'éthique laïque et pour montrer que l'école publique, insultée, caricaturée chaque jour

# PÉTITIONS ET DECLARATIONS

SUR L'ECOLE PRIVÉE

Trente-neuf personnalités - écrivains, journalistes, artistes, universitaires et syndicalistes - parmi les-quelles Man Simone de Beauvoir et Colette Magny, M. Alain Krivine, en appellent au président de la Ré-publique • pour qu'il respecte ses engagements de candidat • sur l'école publique. Dans une déclaration, ils estiment - particulièrement grave » l'éventuel recours à l'article 49-3, « une des dispositions les plus antidémocratiques de la Constitution • qui permettrait l'adoption de la loi sur l'enseignement privé sans

Ces personnalités, dont la plupart avait déjà signé un appel pour une grande manifestation à Paris en saveur de l'école publique (le Monde du 15 mars 1984), défileront avec les laics le 25 avril pour exprimer leur « refus d'une politique de concessions qui mène à la défaite de

la gauche ». La Confédération syndicale (CSF) appelle elle aussi à participer à ces défilés et - dénonce les manœuvres de la droise, qui s'ap-proprie abusivement la défense des libertés (...) ».

D'autre part, la publication de l'avant-projet de décret sur le statut des maîtres du privé sous contrat (le Monde du 6 avril 1984) suscite les vives protestations du syndicat national de l'enseignement chrétien (SNEC-CFTC), qui y voit la confirmation du projet de mainmise de l'Etat sur l'emploi et la formation des enseignants du privé - et 16clame à nouveau une · manifestation unitaire nationale . de l'euseignement catholique.

Le mouvement des jeunes giscardiens s'oppose, lui aussi, aux projets gouvernementaux et déclare que quand l'opposition aura repris le pouvoir, il faudra que la première dénationalisation soit celle de l'éducation nationale ..

Enfin, Force ouvrière a décidé de ne pas participer aux rassemble-ments laïques du 25 avril, en raison de « l'extrême confusion qui existe dans les esprits - et des risques pour la paix scolaire que peuvent provo-quer des manifestations contradic-toires.

LES COURS D'ANGLAIS DE LA BBC

Le Comité national d'action lai- par la droite politique, a des défenseurs dans notre pays. . Le CNAL est-il en train de négo-

cier avec le gouvernement? . Formellement non, dit son secrétaire général. Mais le report à huitaine du projet de loi qui devait être exa-miné, le 11 avril, en conseil des ministres ne doit rien au hasard... • Le CNAL a fait valoir que les mesures envisagées pour l'école privée sont contraires à la Constitution. • Le gouvernement, affirme M. Bouchareissas, a en charge, aujourd'hui, la contradiction terrible dans laquelle il s'est enfermé : voulant être le champion de la décentralisation, il prétend contraindre les communes à financer, sans débat, sans choix de leur part, un enseignement particulariste, contrairement à ce qu'exige de lui la Constitution. Obliger les collectivités territoriales à prendre en charge un enseignement particun'est allée la droite politique sur ce point précis au cours de la décennie écoulée. Ce n'est pas un problème de liberté, c'est un problème de droit. »

Le secrétaire général du CNAL ne cache pas sa déception sur ce qui s'est passé, à propos de l'école, depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir. . Nous avons été confiants et patients, dit-il. Sans doute trop constants, mais normalement patients. Car la démonstration est au moins faite que nous n'étions pas des bàtisseurs de monopole et que nous voulions vraiment trouver une solution négociée. Les responsables du privé ont fait durer pour ne pas aboutir. Et le pouvoir politique est tombé dans le piège. Au risque de décevoir ceux par qui il est devenu

# **FOOTBALL**

# METZ, MONACO **NANTES ET TOULON EN DEMI-FINALES** DE LA COUPE DE FRANCE

Quatre équipes de première division, Metz, Monaco, Nantes et Toulon, disputeront les demi-finales de la Coupe de France de football. Au terme des matches retour des quarts de finale, qui ont en lieu mercredi 11 avril. les deux clubs de deuxième division encore en lice, Mulhouse et Cannes, sont rentrés dans le rang. Seuls les Alsaciens, qui avaient été battus (2 à 0) au match aller, ont réussi à gagner contre Nantes (3 à 2). L'écart d'un but n'a toutefois pas été suffisant pour permettre leur qualification.

COUPE DE FRANCE (Quarts de finale retour) 

COUPE D'EUROPE DES CLUBS CHAMPIONS (Demi-finales)

COUPE DES VAINQUEURS

Manchester United (Angleterre) et Juventus (Italie) . . . . 1-1 Porto (Portugal) b. Aberdeen 

DE COUPI

• TENNIS. - Henri Leconte, numéro deux français, a été éliminé par l'Américain Winitsky, 6-2, 4-6, 8-6, mercredi 11 avril, en huitième de finale du tournoi de Nice.

# La naissance d'un enfant après congélation de l'embryon

(Suite de la première page.)

L'équipe médicale australienne monce avoir congelé au total deux cent trente embryons humains. Qua-rante ont déjà été décongelés, vingttrois d'entre eux ont survécu et ont été récemment transplantés.

 Nous avons, nous aussi, congelé quelques embryons, moins d'une dizaine», nous a indiqué le profes-seur René Frydman (hôpital Antoine-Béclère de Clamart), l'un des « pères » du premier bébééprouvette français. . Après implantation, une grossesse a été obtenue ; elle s'est terminée par une fausse couche. 🗸 Utilisée depuis une dizaine

d'années chez l'animal, la congélation d'embryons soulève chez l'homme de nombreuses questions (1). « On ne dispose que de peu d'informations sur la qualité de l'embryon, indique le professeur Frydman; mais on peut penser que la reprise des divisions cellulaires après décongelation témoigne d'une bonne qualité. » En revanche, cette possibilité

d'implanter des embryons à distance ouvre de fantastiques et inquiétantes perspectives. Rien ne s'oppose plus à des dons d'embryons faits à distance dans le temps et dans l'espace. On imagine le véritable télescopage des générations qui pourrait en résulter.

Car rien n'interdit plus aujourd'hui de bâtir de véritables scénarios de science-fiction. On sait, compte tenu de l'expérience acquise avec les embryons animanx et les spermatozoides humains, que les cellules vivantes peuvent être conservées de mamière indéfinie. Le facteur temps ne joue pas : si on observe après décongélation la reprise des divisions cellulaires, l'implantation peut être tentée. On sait aussi qu'un embryon peut être implanté chez une autre femme que celle chez laquelle on a prélevé l'ovule. Tout est donc envisageable, à commencer par la création de circuits de dons d'échanges ou la commercialisation d'embryons.

On prend aussi le risque de laisser des équipes scientifiques expérimenter» à leur guise sur des orga-nismes humains en devenir. C'est poser la question du statut juridique de ces enfants dont la naissance est volontairement différée : à qui appartiennent-ils? Qui en est responsable? Autant de questions posées à ceux qui ont pour mission de marier science, médecine et éthi-

JEAN-YVE\$ NAU.

(1) Sur ce thème, lire Storm in a Test Tube, d'Alexander Dorozynski (International Flealth Magazine, 1º 1, janvier 1983).

# APRÈS UNE RÉPARATION RÉUSSIE

# Remise en orbite de Solar Max

Après avoir réussi à capturer Solar Max et à le poser dans la soute de la navette spatiale américaine, l'équipage de Challenger a achevé, mercredi I l avril, les travaux de réparation du satellite. Solar Max est maintenant en bon état et a été remis sur orbite, jeudi 12 avril à 11 h 26 (heure française).

Les deux astronautes George Nelson et James Van Hoften, chargés du dépannage, sont restés plus de sept heures dans leur scaphandre spatial pour remplacer les composants électroniques du contrôle d'al-titude du satellite tombés en panne voici un peu moins de quatre ans. Sans ce système, Solar Max était incapable de s'orienter convenablement par rapport au soleil. Armés de tournevis électriques, d'une pince coupante et d'une clé à mollette — d'un nullion de dollars », selon James Van Hoften, – les deux astro-nautes ont réalisé, en moins de temps qu'il n'était prévu et non sans perdre quelques vis, une opération qu'il est aisé d'effectuer au sol. Il est, en revanche, beaucoup plus difficile de faire un tel travail en apesanteur où, des lors que l'on tente de visser un boulon, on a tendance à tourner autour de lui faute de point

Seul l'entraînement intensif suivi par George Nelson et James Van Hoften a permis de mener à bien cette réparation. Celle-ci n'est pas sans rappeler les travaux effectués par les Américains sur le laboratoire spatial, mais aussi ceux réalisés, en novembre dernier, par les cosmonautes soviétiques qui, à bord de Saliout-7, passèrent plus de trois heures à installer un panneau solaire supplémentaire à la station.

# Une grosse économie

Une fois réparé, Solar Max a été placé à l'extrémité du bras articulé de la navette, puis extrait de la soute et pointé vers le Soleil. Il est resté ainsi relié à Challenger pendant plusieurs heures, le temps nécessaire aux centres de contrôle de Houston (Texas) et de Goddard (dans la banlieue de Washington) de le tester. Puis il a été remis en orbite par Challenger. Mais il faudra encore attendre une trentaine de jours pour être sûr du bon fonctionnement de Solar Max. Le satellite pourra alors reprendre ses observations - on compte notamment sur lui pour photographier la comète de Halley en

1986 - et continuer à transmettre des données jusqu'en 1990.

Par ces opérations, la Nasa aura. bien sur, prouvé ses capacités à réparer en orbite un satellite en panne. Mais elle aura également réalisé une économie considérable. Le dépannage de Solar Max n'aura colté que » cinquante millions de dollars (environ quatre cents millions de francs), alors qu'il aurait fallu dé-penser près de 240 millions de dol-lars (1,9 milliard de francs) pour construire un nouveau satellite de ce

**ELISABETH GORDON.** 

# DE NOMBREUX CAS DE BLEN-NORRAGIE ONT ÉTÈ CONSTATÉS CHEZ DES EN-**FANTS CANADIENS**

Ottawa (A.F.P.). – Selon un rap-port canadien publié le 11 avril, près de mille cina cents cas de biennorragie ont été dépistés chez des enfants de moins de dix ans, au Canada, au cours des quatorze dernières années. Plus de mille de ces enfants ont probablement contracté cette maladie lors de relations sexuelles, a estimé le docteur Gordon Jessamine, un des responsables du centre canadien pour le contrôle des maladies.

Selon le docteur lessamine les chiffres officiels minimisent largement la réalité. Plusieurs études ont en effet déjà montré que plus de 70 % des cas de gonorrhée touchant des enfants n'étaient pas rapportés aux autorités canadiennes.

[Les cas de blemorragie infantiles sont fort mal comus du corps médical. On sait, en revanche, que cette maladie vénérienne (due le plus souvent anx gonocoques) est de plus en plus fré-quente. On en recense entre trois cent mille et quatre cent mille cas chaque année en France. Les chiffres canadiens ment une dimension jusque là igno rée à cette maladie.

Déjà, en 1980, une enquête menée par des pédiatres américains dans l'Etat du Michigan avait noté l'existence de gonoccies chez de jeunes enfants. Les gonoccies avaient alors conclu que les médeins avaient alors conclu que les malades (âgés de quatre mois à six ans) n'avaient pas été victimes d'abus sexuels. La contamination, selon eax, pouvait être due à l'imitation de l'activité sexuelle des parents, le germe provenant au départ de contacts avec des adolescents.



\_ -- *≾*∑≨e عائش الشيار المناسب 🗱 نتاب .

-\_ T# 5 '2 8

. 4- - 1

- - 4-

2. (性色)學

art ame ist

4 14 74

. On partie

・ハルッだ 療

والمنتوع عا

e e e e e e

:-:- **\*\*\*\*** 

عادث

7.50

100

-----

4 - F

1, 1

.....

200 m

.. ..

BREF

Par ing

¥.0-530

7 575 3

\* . . . . .

٠s. .

3 to 1 . . .

The second

1 tr.;

...

\* ......

MULTINEES

KALCEN MOPALE

க்கூர் நடிக்க இ**இ** 

対すない。また、1576年**季** 

Party of the same of the same

्रिक्षा । जन्म । विकास क्षेत्र । जन्म क्षेत्र । जन्म

distribution of the Labor

The state of the s

127448

A Charles of the Control of the Cont

The second second

The state of the s

The second

LICCUM SITE MENGERS

A STATE OF THE STA

Tare to the

The state of the s

in the second

tt Madagascar Control of the Contro

the second and soul ca

- Secretary of

7.75

100

Ta talangs

No. Ser Mar

100

14 to 65

ATTE PRODUCTS

27.7

2 34 .

A Property species les ignines i

The state of the s

Service Control of the Service Control of the

# \*\*\*\* W

Moran, automatic CARRIE TEN MARI PH 100 100

d Compose Said the Bridge of - 15 BANK - 10 BANK held jedilar gade in admit Rateri Indian photos among ghidesteriu Note the same er segun de po de segun C

derman a social de grada descala e Armenda Process Street de declare PRINCE OF SE Service de l' Coles description

HALL AND THE TAX in Romania and generalization of the second michael de le er ministra

over 🕯 Paris 🕫 PURING PAR a. 40 年,董能、第 Cave & Marie TAXABLE VA Server & 1986 A. PRINCE TO !! errant die l GERTAR PROPERTY. a dragati, w. A

Many Many The second of th North Inc. tent de Robbies 10 to rentil som i frem de

# • LE MONDE - Vendredi 13 avril 1984 - Page 11

INFORMATIONS « SERVICES »

# Les évêques européens appellent les électeurs à dépasser les égoïsmes nationaux

Les évêques catholiques de l'Europe des Dix adressent, ce jeuili 12 avril, un message aux électeurs européens. Ils ieur demandent de no pas voter, au mois de juin prochain, en fonction d'intérêts parement mtionanx et même catégoriels. En effet, les évêques s'inquiètent des repliements et des égoismes que suscitent, en Europe, les crises répétées du lait, de l'acter ou des financements communiques. Au nom de l'Evangile, ils demandent aux citoyens des Dix de viser « plus haut et plus

Voici les principaux passages du confèrent des responsabilités à message des évêques :

ifyon

interdit

Think of a script of a script

ic ingericii | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | The indefine is

on, cellular, ce

Solute de la company des entre des operants (% Carton unidades entre carton entre c

teres a

Ant on this

de une e es

C Dolo la

SSIE

er Mar

a traces

 $\|\omega\|_{X_{2k_1,2k_2'}}$ 

4.46 

---

-0.2

7 3

7.2

- wie (e)

H CORD:

--S DE E

257 :

-57 381

721 22 74.

#17:002 <u>27</u>2

. . . . . - -

. .: ::: :--

11.77

\*\*\*

ga.733

1 .4 Te 2

----

. . . .

شد این در رسایو و شرق این این

16:1

rchel

Rould!

AMEA!

i cidi

Same Labor

3

12

7- -1=

« Un manque de confiance en l'avenir gagne de nombreux citoyens de la Communauté européenne. Les causes en sont diverses. Parmi elles : l'ampleur du chômage, l'absence de perspectives d'avenir pour les jeunes, les difficultés de la vie quoti-Jeunes, les un licuites de la vie quoti-de nouvelles formes de pauveté, la marginalisation de nombreux immi-grés, la montée de la violence et du terrorisme, la course aux armements, la paix mondiale menacée. Et, s'ajoutant à cela, les difficultés internes de la Communauté qui ne parvient pas à résoudre ses pro-blèmes et à accueillir de nonveaux

- Ce manque de confiance conduit à un repli sur soi et à des égoïsmes individuels et collectifs dont on aperçoit bien des signes : le refus de l'enfant, la défense de certains privilèges, la difficulté à parta-ger le travail, le protectionnisme des États, le refus pratique des pays riches d'instaurer des relations justes avec le tiers-monde, etc. Ces consta-tations ne font pas oublier les as-pects positifs de la Communauté eu-

 Comme évêques, engagés dans une commune responsabilité en Eu-rope, nous avons la mission d'annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. Or celle-ci nous assure qu'aucune situation n'est désespé-rée. Au cœur même de la crise éthique que traverse l'Occident, nous croyons possible de construire une société nouvelle, au service de l'homme et d'une Europe, qui dé-passe d'ailleurs largement les fron-

tières de la Communauté. > Une rencontre vraie des hommes et des peuples est toujours une richesse. Telle était l'intuition des fondateurs de la Communauté jourd'hui la direction à rechercher. Pour trois raisons fondamentales :

Pour lutter

contre l'insécurité

M. CHIRAC

MENACE DE CRÉER

**UNE POLICE MUNICIPALE** 

**A PARIS** 

Paris, publiera - prochaine-

ment » un Livre blanc sur la sé-

curité dans la capitale. Il l'a an-

noncé dans une interview

publice dans le Quotidien de Paris du 12 avril. « J'estime

qu'il manque à Paris trois mille policiers », déclare M. Chirac, qui souligne qu'« en

1982, l'ensemble des crimes et

délits a progressé en France de 18 % et à Paris de 27 % » (le

maire de Paris laisse néanmoins entendre qu'en 1983 « l'aug-

mentation de la délinquance se-

M. Chirac rappelle que, dans « l'état actuel des textes », il ne

lui paraît pas possible de

« créer une police munici-

pale ». Il ajoute cependant : « Je dois toutefois vous dire

que si la situation de l'insécu-

rité continuait à s'aggraver

sans que l'Etat ne prenne des

moyens sérieux pour la com-battre, et si les dernières propo-sitions du préfet de police

n'étaient pas satisfaites, je me verrais amené à demander une

modification du statut de Paris

sur ce point pour permettre aux Parisiens, si l'Etat est in-

capable d'assurer leur protec-

tion, d'organiser eux-mêmes leur police municipale. -

Cyclone sur Mayotte

et Madagascar

Le cyclone tropical Kamizy a ba-

layé le nord de Madagascar et l'île

française de Mayotte dans les Co-

mores le 9 avril. Les dégâts sont très

importants. A Mayorte, plus de

60 % des habitations de Dzaoudzi, 50 % de celles de Labattoir sont dé-

Saint-Denis-de-la-Réunion, Hubert

Bruyère, nous précise qu'à Sada, où

vivent 3 500 personnes, il n'y aurait

55 000 habitants et 80 % des

cultures de manioc, de riz et de bananiers ont été détruits.

plus que vingt cases

rait moins forte > ).

M. Jacques Chirac, maire de

EN BREF

l'égard du monde actuel.

- la crise actuelle ne sera résolue, de l'avis des responsables enxmêmes, que par une coopération plus étroite emre les européens ;

- il est urgent de relever ensem-ble les grands défis lancés par les tensions Est-Ouest et Nord-Sud de la planète. La justice sociale, le dé-veloppement intégral et la construetion de la paix sont à ce prix ».

«Le progrès économique est au service de l'homme et non l'inverse. La Communauté européenne ne peut se contenter d'être un marché commun, si nécessaire soit-il. Il faut bâtir une Europe des hommes et des peuples, une Europe où tout homme et toute famille soient recomms dans leur indéniable dignité, une Europe où chaque culture et chaque communauté spirituelle se développent et s'enrichissent mutuellement, une Europe où immigrés et réfugiés trouvent leur place, une Europe qui voit dans les pays du tiers-monde d'authentiques partenaires. La Communauté a besoin d'un second souffie, d'une âme et d'une foi.

- Construire une telle Europe est me tâche à accomplir ensemble. Elle ne peut être le fait des seuls responsables politiques ou des fonction-naires européens. Chacun peut et doit apporter sa pierre à l'édifice. Il est mille façons d'y travailler : en dépassant des rancœurs et préjugés hé-rités du passé; en partageant avec les plus démunis; en s'initiant à d'autres langues et à d'autres cultures ; en participant à des asso-ciations et à des rencontres internationales. Renoncements et confiance mutuelle en seront les conditions.

- Les élections au Parlement européen, dans quelques semaines, exi-gent que nous nous informions sérieusement des enjeux, afin de ne pas déterminer nos choix en fonction d'objectifs seulement nationanx ou régionaux, voire d'intérêts purement > - l'identité culturelle de l'Eu- catégoriels, mais en visant plus haut rope et l'héritage de son passé lui -et phis loin (...)

MÉTÉOROLOGIE

PRÉVISIONS POUR LE 13 AVRIL A 0 HEURE (G.M.T.)

PRÉVISIONS POUR LE 13 4 84 DÉBUT DE MATINÉE

Evalution probable du temps en France entre le jeudi 12 avril à 9 houre et le vandradi 13 avril à 24 beures.

Après le passage d'une zone mage et faiblement pluvieuse sur le nord du pays, établissement d'un temps anticy-clorione

Vendreil : la matinée sera fraîche et brumense avec des formations de brouil-lard possibles du Nord-Est au Poiton et à la Bourgogne.

Des faibles gelées de l'ordre de 0 à 
-2 degrés seront observées de l'Aquitaine au Centre, au Bussin Parisien et au 
Nord-Est. Ensuite, le beau temps ensoleillé s'ins-

tallers. Les températures maximales seront en hamse (13 à 18 degrés du . nord eu sud).

Cependant, des passages nungeux intéresseront le Nord et la Picardie en fin de matinée. Ils pourront s'étendre en cours de journée sur la Normandie, le Bassin Parissen, la Champagne et la Les vents seront variables et faibles.

Complément montagne pour le weekend : sur les Pyrépées, il n'y a pas en de
chates de neige récentes. A toutes les
aititudes, évolution vers une neige de
printemps avec croûtes de regel nompreuses le matin. Sur les Alpes, il est
tombé en moyenne 10 à 20 centimètres
en début de sensine, mais cette neige
adhère mal aux versants sud. Samedi et dinanche : beau temps ensoleillé en général sur l'ensemble des massifs. Aucune chute de neige n'est

La pression atmosphérique réduite au niveau de la mer était, à Paris, à 8 heures, le 12 svril, de 1019 millibers, soit 764,3 millimètres de mercare.

Températures (le premier chiffre indique le maximum enregistré au cours

de la journée du 11 avril ; le second le minimum de la nuit du 11 au 12 avril) : Ajaccio, 15 et 3 degrés; Biarritz, 15 et 5; Bordesux, 16 et 3; Bourges, 12 et.

-1; Brest, 13 et 5; Caen, 13 et 4; Cherbourg, 11 et 3; Clermont-Ferrand, 10 et

-3; Dijon, 10 et 0; Grenoble-St-M.-H.,
12 et 2; Grenoble-St-Geoirs, 9 et -2;
Lille, 12 et 5; Lyon, 11 et 0; Marseille
Marienne, 14 et 4; Nanor, 12 et 2; Marignane, 14 et 4; Nancy, 12 et 3; Nantes, 15 et 3; Nice-Côte d'Azur, 15 et 9; Paris-Montsouris, 13 st 7; Paris-Orly, 13 et 5; Pau, 17 et 4; Perpignan, 19 et 6; Rennes, 14 et 2; Strasbourg, 12 et 3; Tours, 12 et 0; Toulouse, 17 et 1; Pointo à Pitre, 29 et 22.

Alger, 22 et 14 degrés; Amsterdam, II et 3; Athènes, 9 (mini,); Berlin, 14 et 8; Bonn, 11 et 3; Bruxelles, 11 et 5; Le 8; Bonn, 11 et 3; Bruxelles, 11 et 5; Le Caire, 24 (max.); iles Canaries, 26 et 17; Capenhague, 11 et 2; Dakar, 24 et 19; Djerba, 28 et 15; Genève, 10 et -1; Jérusalem, 14 et 4; Lisbonne, 20 et 14; Londres, 13 et 2; Luxembourg, 12 et 4; Madrid, 23 et 7; Moscou, 16 et 3; Nairobi, 30 et 16; New-York, 13 et 3; Pahns-de-Majorque, 20 et 4; Rome, 15 et 7; Stockholm, 11 et 0; Tozenr, 30 et 16; Tunis, 23 et 10. 16: Tunis, 23 et 10.

(Document établi

PARIS

Sur la proposition de M. Charles approuvé les promotions et les nomi-nations suivantes : ILE-DE-FRANCE wais, 14 heures : menbles et

• Gendarmerie nationale. -Sont promus généraux de division, les généraux de brigade Guy Rouchaud, nommé commandant de la I's région de gendarmerie, et Lazare

Nominations militaires

Sont promus généraux de brigade, les colonels André Thepenier, Robert Imbot, nommé adjoint au général commandant la Ve région de gendarmerie. Sont nommés : commandant de la

V° région de gendarmerie, le général de brigade Christian Pradier et, commandant des écoles de la gendarmerie nationale, le général de brigade Benoît Camiecioni.

 Armement. — Sont promus.

génieur général de première classe de l'armement, l'ingénieur général de deuxième classe John Joseph; ingénieur de deuxième classe, l'ingé-nieur en chef de l'armement Henri Bovagne.

Sont nommés : chef de service technique des programmes aéronau-tiques, l'ingénieur général de pre-mière classe de l'armement Gabriel Colin; directeur du centre d'essais en vol de Brétigny, l'ingénieur générai de deuxième classe de l'armement Pierre Tamagnini.

# Le Roumain défenestré s'est suicidé

affirme Bucarest Le Ronmain retrouvé mort devant

son ambassade à Paris s'est suicidé. affirme Bucarest, qui, de source of-ficieuse, a fait savoir que des repré-sentants de la direction consulaire du ministère roumain des affaires étrangères se sont rendus récemment à Paris pour rencontrer les res-possables français chargés de l'enofficiellement des antécédents médicaux du menuisier roumain, et ont notamment souligné qu'il souffrait, depuis le tremblement de terre de Bucarest en 1977, d'une dépression truites. Notre correspondant à nerveuse qui, selon eux, s'était accentuée pendant les jours précédant le drame. - (AFP.)

[Nicolal losif, cinquante deux ans, avait été retrouvé mort, dimanche la avril, devant l'immenble de l'ambas-Au total, il y aurait 20 000 sans-abri sur une population de révélé que le coup de couteau qu'il avait reçu ou s'était donné avant d'être jeté ou de se jeter par la fenètre avait traversé le cour après avoir fracturé une côte.]

# WEEK-END D'UN CHINEUR-

Dronot. 14 heures: deux cents

objets de vitrine : Corbeil-Esse: 14 heures : orfèvrerie, métal argenté; Oriéans, 14 h 30 : livres illustrés : Pithiviers, 14 h 15 : porcelaines, faiences; Versailles-Chevan-Légera, 14 heures : grands vins et alcools.

Dissauche 15 swill ILE-DE-FRANCE Versailles, 14 houres : tapis d'Orient : 14 h 15 : tableaux modernes, meubles, objets d'art

PROVINCE Aubagne en Provence, 14 h 30: argenterie; bijoux, meubles, tableaux; Bayess, 14 h 30: meu-bles et objets d'art; Castres,

14 heures: tableaux, meubles; Fécamp, 14 h 30 : bijoux, argente-rie, meubles, falences de Jersey ; Parthenay, 14 h 15: porcelaines, faiences; Sens, 14 h 30 : obje et d'ameublement.

FOIRES ET SALONS Antihes (06), Longaé (49), Le Mans (72), Perpignan (66),

# Thomas (79). HANDICAPÉS

L'OBLIGATION D'EMPLOL - Les entreprises industrielles et com-merciales qui, à partir de dix sale. riés, sont tanues de réserver 10 % de leurs amplois à des mutilés de guerre ou à des handicapés, ont jusqu'au 30 avril pour remplir leur déclaration. Elles doivent notamment dresser un état de leurs salariés répondant à ces conditions et la liste des emplois réservés à ces travailleurs pour l'année à venir.

# PARIS EN VISITES-

SAMEDI 14 AVRIL

- Hôtel de Sully », 15 heures, 62, rue Saint-Antoine (Caisse nationale des monuments historiques). 6, place des Vosges (Academia).

«Salons de réception du ministère des relations entérieures», 15 heures, 37, quai d'Orsay (Connaissance d'ici et d'ailleurs). « Grand Orient de France »,

15 heures, 16, rue Cadet, M™ Hauller. « Hôtels d'Evreux et Castagnier », 15 heures, 19, place Vendôme (Paris et to and the

# CONFÉRENCES-

15 h 30, 21 bis, rue Notre-Dame-des-Victoires, A. Serrière : «Chartres, cathédrale initiatique»

20 h 30, 199 bis, rue Saint-Martin, Chosin: «Tantrisme et taoisme» (AMORC).

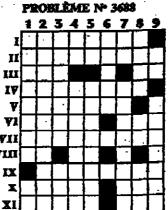

MOTS CROISES-

HORIZONTALEMENT

1. Jeu de billes. - II. Remarq bles et remarqués. - III. Homme de troupe. Participe passé. - IV. Avastagenses ou peu abordables. – V. Fut un homme de cœur. – VI. On y tombe sams aller loin. Dame de carrean. — VII. Arran-gées. — VIII. Entre le titre et la matière. On peut le poser quand on a un problème. — IX. Sont d'un genre à tenir la portière. — X. Fait passer le courant entre la France et la Belgique. Une entrevue qui se termina mal. - XL Ne peut se faire sans jugement. Purge donc sa peine.

VERTICALEMENT

1. Avec elle, il y a loin de la coupe aux lèvres. Personnel. - 2. Nous coûtent parfois les yeux de la tête. -Ce ne sont pas de minces affaires. Reproduction autorisée. - 4. Note. N'est donc ni rendu, ni parti. -5. Conjonction. Placer du liquide en lieu sûr. - 6. N'est toujours pas servie. - 7. Out leur place dans le train. Sont bonnes pour le hant et mauvaises pour le bas. — 8. Arrivées d'air chaud. Abréviation. Pris à la gorge. - 9. Bien digéré. Sans man-

### Solution du problème nº 3687 Horizontalement

I. Marphine. – II. Onérosité. – III. Nudiste. – IV. Apreté. – V. S.S. Mie. Au. – VI. Yeu. Tsar. – VII. Lança, Reg. — VIII. Lu. Olim. — IX. Alinéas. — X. Bruit. Est. — XI. Eu. Sensée.

# Verticalement

1. Monosyllabe. - 2. O.N.U. Sean. Ru. - 3. Red. Un. Au. - 4. Priam. Colis. - 5. Hospitalité. - 6. Istres. In. - 7. Niée. Armées. - 8. Et. Tare. Ase. - 9. Emeu. Geste. GUY BROUTY.

# JOURNAL OFFICIEL Sont publiés au Journal officiel

du jendi 12 avril : DES DÉCRETS Modifiant le décret du 5 juillet

1968 fixant le statut particulier des techniciens forestiers de l'Office national des forêts. Modifiant le décret du 3 octo-

bre 1955 modifié fixant les conditions de fonctionnement du régime par le décret du 14 septembre 1954 modifié.

# **DES CIRCULAIRES**

 Portant application de la loi du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction de l'Etat. Relative à la réorganisation de

l'annonce des crues et de la transmission des avis de crues.

| 11.5          | Tim: -               |                            |                                    | FE ALEXA             | LLE DES SOME                                     |                   |                                              | erie nati            | angle             | LISTE OF          | FICIELLE DES SO         | MES A PAYER         |
|---------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| 1100          | erie i               | <b>TOTAL</b>               |                                    |                      |                                                  | RE A PATER        |                                              | <del></del>          |                   |                   | S COMPRIS, AUX B        |                     |
| Finales       |                      | IN VIVE                    | ent indicular t                    | COMULA COM           | LLE DES SOM<br>PRIS, AUX SIL:<br>Maris pour en 1 | LETE CHTTERS      | TERMI                                        | FINALES ET           | SOMMES<br>GAGNEES | TERMI-<br>NAISONS | FINALES ET<br>NUMEROS   | SOMMES<br>GAGNEES   |
| et sutmire    | 1                    |                            | <del> </del>                       |                      |                                                  |                   |                                              |                      | P.                |                   |                         | F-                  |
| 8             | <del></del>          |                            | mainés per 8 (                     | <del></del>          |                                                  |                   | 1                                            | 3 591                | 2 000             |                   | 2 276                   | 2 100               |
| 7             | <del></del>          |                            | reiols per 7                       |                      | _                                                |                   |                                              | 343 601              | 1 000 000         | 6                 | 4 266 .<br>8 466        | 2 300<br>2 300      |
| 17            |                      |                            | emiešs par 17 g<br>maiešs par 71 g |                      |                                                  |                   |                                              | 22                   |                   |                   | 60 156<br>369 256       | 10 600<br>4 000 100 |
|               | <del></del>          | . Named at                 | ments dess tou                     | تواجد سا مد          |                                                  | Sommer<br>pagnéss | 2                                            | 252                  | 200<br>500        | <b> </b>          |                         |                     |
|               | 0900 12              |                            | <del></del>                        |                      |                                                  | <del> </del>      | <b>                                     </b> | 702                  | . 500             |                   | 27                      | . 200               |
|               | N286 12              | 96 4206 320<br>BE 138E 138 | 6 400 MM                           | 6206 /2H             |                                                  | 500 F.            |                                              | 3                    | 100               |                   | 087<br>517              | 500<br>500          |
| 206           | DE28 16              | 2200 343<br>38 3838 363    | . 4670 DESC                        | 0200 /200            | 226 926<br>577 000                               | 4 800             | []]                                          | 93                   | . 300             | 7                 | 667 <sup>*</sup><br>717 | 500<br>500          |
| 286           | 0000 100             |                            |                                    |                      | 552R 9528                                        | 500               | 3                                            | 803<br>40 463        | 600<br>10 100     |                   | 747<br>967              | 500<br>500          |
|               | UNIX 12              | ** 2502 300                | 2 4952 5952                        | 9682 7682            | <del></del>                                      | 400               |                                              | 58 373               | 10 100            | i I               | 5 567                   | 2 000               |
| <b>i</b> .    | 0062 100             | 7 2007 2007                | · •••• ====                        | 9845 7E45            | 8826 9626                                        | 400               |                                              | 464                  |                   |                   |                         |                     |
| <u> </u>      | Necessita            | 7 402 300                  | 4402 0002                          | Numbros              | 8862 9862                                        | 400               | 4                                            | 494<br>2 104         | 500<br>2 000      | 1                 | 158<br>908              | 500                 |
|               | Page 15              | Somewax                    | <del></del>                        | Andreway:            | Somme                                            | gagráss           |                                              | 7-644                | 2,000             | 8                 | 48 588                  | . 10 000            |
| 1.            |                      | Sárie 30                   | Autres séries                      |                      | Série 30                                         | Autres siries     |                                              | 195                  |                   | - I               | 63 068<br>78 458        | 10 000              |
|               | 2346<br>2364<br>2435 | 5 000F:<br>5 000           | 500F.<br>500                       | 4236<br>4268         | 5 000f.<br>5 000                                 | 500F.<br>500      |                                              | 905                  | 500<br>500        |                   | 96 608                  | 10 606              |
|               | 2436<br>2463<br>2634 | 5 000<br>5 000             | : 500<br>500                       | 4326<br>4362         | 5 000<br>5 000                                   | 500<br>500        |                                              | 0 615<br>5 105       | 2 000<br>2 000    |                   | 19                      |                     |
| 3426          | 2643                 | 5 000<br>5 000             | 500<br>500<br>500                  | 4623<br>4632<br>6234 | 5 000<br>5 000                                   | 500<br>500        |                                              | 9 315<br>47 945      | 2 000<br>10 000   | 9                 | 129.<br>759.            | 200<br>500          |
|               | 3245<br>3264         | 5 000<br>5 000             | 500                                | 1 <b>62</b> 63       | 5 000<br>5 000                                   | 500<br>900<br>800 |                                              | 57, 875 .            | 10.000.           |                   | 46-509-                 | 500<br>10,000       |
|               | 3425<br>3462         | 1 500 000<br>5 000         | 15 000 '                           | 6324<br>6342         | ··· 5 000                                        | 500<br>500        |                                              |                      |                   |                   |                         | <del>   -  </del>   |
|               | 3574<br>3542         | 5 000<br>5 000             | 500<br>500                         | 6423<br>- 6422       | 5 000<br>5 000                                   | 500               |                                              | 6<br>66              | 100               | _                 | 200                     | 500                 |
|               | Numbros              | Serame                     |                                    | Numbros -            |                                                  | gagains           | 6                                            | 156<br>936           | 600<br>600        | 0                 | 270                     | Şoo                 |
|               |                      | Strie 36                   | Autres white                       | <b>Piplents</b>      | Strie 36                                         | Artes sire        |                                              |                      | 000               | · ·               | 1                       |                     |
|               | 0115                 | 20 000F.                   | 2 000F.                            | 1750                 | 20 000F.                                         | 2 000F.           | TIME                                         | <b>7</b> E30         |                   | · · · ·           |                         |                     |
| 5011          | 051                  | 20 000<br>20 000           | 2 000                              | 1 <b>5</b> 01        | 20 000                                           | 2 000             |                                              |                      |                   | 100               | 27 45                   | 1                   |
| 3011          | 1015                 | 20 000                     | 2 000                              | 5011                 | 4 010 000                                        | 2 000<br>41 000   |                                              | TO Nº 15             | 0 12 (1           | 18                | 4                       | 42                  |
| 1             | .1061<br>1105        | 20 000 .<br>20 000         | 2 000<br>2 000                     | 5101<br>5110.        | 20 000<br>20 000                                 | 2 000<br>2 000    | 1 700 1                                      | ERCREDI<br>/RIL 1984 |                   |                   |                         |                     |
| - i - i       |                      | ,                          |                                    |                      |                                                  |                   | 1 ".^"                                       |                      | r LES TIRAGES D   | es Mércri         | EDI 18 ET SAMEI         | COMPLEMENT AND      |
| $\overline{}$ | 42                   | IFA                        | 1111                               |                      |                                                  |                   |                                              |                      |                   |                   |                         |                     |
| <b>B4</b> \   | AK                   | LEQ                        | UIN                                | TIRAGE D             | U 11 AVRIL 1                                     | ∞ <b>/25</b> °    | 84                                           | , i raj              | VCHE DI           |                   | <b>JLIPES</b>           | * 6a                |

# Tous les billets terminés per 8 pagnent 100 F dans toutes les nirées Tous les billiers terminés par 7 gagnent 700 F deut toutes les séries 17 Spinist Souther Mountres gagments dess toutes for strips 286 Numberat physicals Sário 30 Autres sáries Sárie 30 Autres sáries 3426 5 000 5 000 5011

See to relate the paster

Je Pode AT

meme SOCAL

sons mpagne

MI Departure MI

To any Service

Property Sandana Sandana Sandana

ettes

100 mm. 100 mm 1

riétés

TEARASSI

gers

ristore

ux

PHECH

ES NOTURE

ARAGON, encore?

L'oubli, si redouté par
lui, pourrait un jour
ensevelir ses romans et ses poèmes. Le Paysan de Paris est une pièce de musée. Tandis que Nadja... Aragon devrait, au Natja... Aragon devrait, au contraire, intéresser longtemps, les biographes pour avoir emboité le pas à Breton, puis à Staline. Après Dominique Desanti (1), Paul Morelle ouvre son tombeau et le contemple, sans merci.

« Roué », « couard », « histrion », « imposteur », etc. Morelle ne modère pas ses qualificatifs. Aragon en avait entendu d'autres : depuis Paillasse, le tract surréaliste (mars 1932), André Thirion, Jean Malaquais ou Victor Crastre n'y allèrent pas de mainmorte. La mince brochure de Georges Heinen, Qui est Monsieur Aragon ? (2) (1945) enfonçait, superbement, le clou : « Le moins que l'on puisse dire de cet homme au cœur innombrable c'est qu'il a toujours on le reniement lucra-tif. »

Morelle, reprenant le titre du pamphlet contre Anatole France, Un cadavre (1924), n'épargne ni l'homme ni l'œuvre. Il les condamne en bloc. Ce massacre, il le justifie d'une maxime de Georges Darien: «La mort n'est pas une excuse». Il avoue aussi que son hostilité vient de loin. En effet, journaliste à Franc-Tireur, Morelle croisa Aragon qu'il trouva aussitôt odieux. Il règle aufourd'hui un vieux

La « carrière » et la « vie »

d'Aragon sont parcourues au pas de charge. Morelle y lit le destin d'un ambitieux, habile à suivre ou à précéder le courant, et qui accepte les virages et les changements de « ligne » d'un parti auquel il devait tout. - Homme-caméléon », < homme-mosalque ». Aragon mène sa barque, construit sa elle d'Elsa. S'il le faut, il charge ses anciens amis, comme Nizan, décrit dans les Communistes sous les traits hideux d'Orfilat

De sa tentative de suicide après la rupture avec Nancy Cunard, un « simulacre », à sa « trahison » de l'idéal surréaliste au Congrès des écrivains révolutionnaires de 1928, en URSS, de la période des « besognes » (1932-1938) où Aragon est un serviteur omniprésent et invisible, à son triomphe dans l'épuration. Morelle voit partout la trace de son caractère « double et équivoque ». Aragon donne, par exemple, un gros roman de propagande, les six volumes des Communistes, aux Editeurs Français Réunis, la maison d'édition du parti, et réserve un ouvrage « littésainte, à Gallimard.

Et l'œuvre? Elle est « aussi fallacieuse, aussi mensongère », affirme Morelle. A coups de citations, il éventre le monu-ment célébré par Garaudy. « Débagoulis verbal », « poésic de cartes postales ». En relisant les préfaces des Beaux Quartiers, des Voyageurs de l'impériale ou de la Semaine sainte, Morelle analyse, pour en mon-trer les contradictions et les faiblesses, ces plaidoyers pro

Celui qui fut, a écrit Jean Schuster, « le principal exécutant du terrorisme culturel, mis au point par Jdanov » (3). trouvera-t-il encore des défenseurs ? Le livre de Morelle leur lance un défi. Ils auront sans doute du mai à tout justifier, mais le « dossier Aragon » reste ouvert.

RAPHAĒL SORIN.

\* UN NOUVEAU CADA-VRE, ARAGON, de Paul Morelle. La Table Roude, 220 pages, 79 F.

1) Les Clés d'Elsa, Ramsay, 2) Réédité au Tout sur le Tout,

(3) Repris dans les Critiques de notre temps et Aragon, Garnier,

# Un jeune philosophe réinvente \_le feuilletonles chemins de la sagesse

Ecrire, aux alentours de ses treute ans, un Traité de déser-poir et de la béntitude, c'est ambitieux... Mais André Comte-Spoiville a réussi dans son entreprise. Voici enfin un penseur qui vit sa philosophie et qui ne init pas semblant de

L s'appelle André Comte-Spogville. Je ne sais rien de son état civil, sauf qu'il ne doit pas être escore vieux, et qu'il doit avoir fait d'assez bonnes études. Le Mythe d'Icare, son premier livre, est une surprise, un bonheur de pensée et d'écriture. Coup d'essai, et de mai-

Le propos d'André Comte-Sponville est fort ancien, vieux comme la philosophie. Il paraît pourtant neuf, tellement fut oubliée cette simple exigence : le bonheur s'acquiert par la sagesse, la sérénie c'esténir par la sagesse, la sérénie s'atteint par la réflexion. Surprise : dans le dédale des sciences humaines et des systèmes effondrés, sous les cimetières à concepts où s'entassent les révolutions d'une saison, quelqu'un retrouve que la béati-tude est l'enjeu de la pensée. Sans souci de tapage ni étude de marché, il part en quête du salut, faisant sienne la belle formule d'Epicure : « La philosophie est une activité qui, par des discours et des raisonnements, nous procure la vie heu-

Le premier de ces raisonnements a des airs de paradoxe : pour être houreux, dit André Comte-Sponville, commençons par désespé-rer, c'est-à-dire abandonner toute attente et toute illusion, donc toute tristesse... Vous ne voyez plus? C'est si simple qu'on ne l'aperçoit pas d'emblée. Nous nous croyons désespérés lorsque le monde ne désesperes lorsque le mome ne répond pas à notre attente; nous ne sommes que désappointés, et, ai nous nous lamentons, c'est bien que notre espoir, de quelque façon, demeure. Alors qu'être totalement sum espoir, c'est ne rien attendre, n'être iamais c'est ne rien attendre, n'être jamais dégu, être donc sans tristesse. Et, hien sûr, sans crainte ni angoisse. Ainsi l'absence complète de tout espoir se révèle-t-elle salubre, toni-

Et saintaire. Celui qui n'attend rien vit dans le pur présent. Et rien ne lui manque. Béatitude : voilà que le salut se donne quand on a renoncé à tout selut. Vie sans an-delà, dans la joie de l'acquiescement au réel, et l'éternité de l'instant. Ici convergent l'acternate é focusience le niverne l'ataraxie épicurienne, le nirvana bouddhiste, la béatitude spinoziste. Si le rapprochement peut faire tiquer, il a une cohérence réelle, que

béatitude déploie en détail Reste à penser ensemble, « comme les deux faces d'une même médaille », la sagesse et le matéria-lisme. Pourquoi le matérialisme? D'abord comme école de désespoir. Comprendre que nous sommes un vide éphémère et sans justification. Ne plus croire à rien : ni dien, ni ami, ni amour. Voir que tout se vaut dans l'absence de toute valeur... Le monde se réduit au jeu de forces des désirs, aux assemblages des atomes. Au bout de cette nuit, si l'on ne la fuit pas pour s'étourdir de quelque frivolité... quoi ? La vérité de ce qui est, sans espoir, ni crainte ni sens. Où tout devient possible et où l'univers se donne une fois que les illu-



Dessin de CAGNAT.

Sponville n'a rien, on le voit, de plat ni de vulgaire. Il affirme simple-ment que c'est à partir du rien, du plus bas, que nous devons construire. Notre destin est de mon-ter au ciel, vide, par la seule force de notre désir. Tel est Icare : échappant au Labyrinthe sans issue par le tra-vail et l'ingéniosité, sans qu'aucun', devoir his ait prescrit son acte.

> De la terre au ciel .....

Icare symbolise le mouvement d'ascension propre, selon l'auteur, au matérialisme philosophique : désir allant de la terre au ciel, de la désir allant de la terre au ciel, de la matière brute à la pensée, des rap-ports de forces aux relations juridiques, de l'inconscient à l'œuvre. C'est une descente, à l'inverse, qui caractériserait tout idéalisme : du modèle à la chose, des valeurs aux actes, de l'inspiration à la réalité... du ciel à la terre.

Dans ce volume, qui annonce une suite, André Comte-Sponville explore trois labyrinthes dont Icare doit s'échapper. Le premier est celui du moi : d'abord faire son deuil de Narcisse, cette illusion. Mais se défaire de l'amour-propre ne revient pas pour autant à déclarer le moi halssable : il n'y a rien non plus à hals

Le deuxième labyrinthe est celui de la politique. Comment pourrait-elle être matérialiste jusqu'au bout ? Elle suppose un idéal, une attente,

ions s'estompent. Trajet du devil à un modèle. Tout militant est un pla tonicien qui s'ignore et que guette le risque de l'utopie. Face à ce que la dogmatique stalinienne a de fonciè-rement idéaliste, l'auteur esquisse ce

rement idéaliste, l'auteur esquisse ce que pourrait être un « marxisme non platontcien ».

L'art enfin nous tend ses pièges, et ses joies. Le ciel n'est pas l'origine de l'art mais son résultat. Voilà ce qu'il nous faut comprendre, contre toutes les théories religieuses de l'inspiration descendant visiter les cœurs. Il nous faut aussi dire adieu à l'idée de beauté universelle, pour que nous restent les joies sans motif de nos coups de foudre esthétiques...

Beaucoup serait à dire sur les ana-

Beaucoup serait à dire sur les analyses des notions de désir, d'illusion on de vératé — pour en marquer la force lumineuse et, parfois, les schémas simplistes. Mais cette simrevendique: « Naiveté m'est vertu», dit-il. Et c'est vrai. La réside, à mes yeux, la réelle puis-sance de ce Traité: la philosophie y est vécue. L'auteur ne fait pas semblant de méditer. Les questions théoriques apparaissent comme autant d'expériences personnelles et d'enjeux vitaux. De cette authenticité, depuis pas mal d'années, nous manquions. Quand j'aurai ajouté que la prose de Comte-Sponville a des airs de famille avec celle d'Alain ou de Valéry, plus d'hésitation : qui, de près ou de loin, s'intéresse à la philosophie, devrait lire ce livre.

ROGER-POL DROIT. LEMYTHE DICARE, TRAITÉ DU DESESPOIR ET DE LA BEATI-TUDE, d'André Comte-Spouville. Presses suiversitaires de France, coil. « Perspectives critiques », 320 p.,

# « LE GÉNÉRAL CLAIR-ORSCUR », d'Henri Guillemin

# A politicien, politicien et demi

ES biographies d'hommes d'État bourgeonnent, ce prin-temps : après un *Pétain* et un *Pompidou*, voici un *De Gaulle* vu d'outre-Manche (lire l'article d'André Passeron p. 16), en strendant celui de Lacourture, en deux tomes, annoncé pour le rentrée. Autant de « pavés » remontant les généalogies, alignant sources, index, annexes, et postulant le statut d'ouvrage de référence indispensable dont on dit, c'est le rêve des publicitaires, non plus « le » De Gaullé d'Untel, mais « le » Untel sur de Gaulle.

Si on dit « le » Guillemin, et on ne va pas manquer de le faire, ce ne sera pas pour ces raisons. *Le Général clair-obecur ne* prétend pas à la somme exhaustive, somme que l'auteur se dit trop vieux pour antreprendre, et pour laquelle manquent encore, selon lui, des documents assentiels. On dira « le » Guillemin, parce qu'un large public suit depuis trente ans cet empêcheur d'écrire l'histoire en rond, moins pour ses découvertes que pour ses regards en vrille sur

Déjà la question fuse, comme pour chacun de ses livres : stors ? Quel secret noirêtre ou peu ragotitant a encore déniché notre « fouille-su-pot » (les réfractaires au genre ont un mot plus cru) ? Cette réputation est injuste. Relisez ce que Guillemin écrit de Jeanne d'Arc, Napoléon, Lamertine, Vigny, Zola, Constant, ou Péguy : rien à voir avec du dénigrement systématique, ou la manie de rabaisser. Ses victimes ont en commun que, au fond, il les aime. Il se trouve seulement que c'est en catholique, d'une tendance particulière, celle qui, avec Bloy, Bernanos et Mauriac, applique aux grands hommes la correction fraterneile des couvents d'autrefois.

OTRÉ pamphlétaire — car c'en est un, bien sûr, et de haute verve — a d'abord songé à se laisser la bride sur le cou. Il voulait titrer son essai *le Cormoran et sa fusée,* par allusion au nom de l'olssau que Mauriac a donné un jour au général, en dépit de la vénération que l'on sait, et aux projectiles dont Bismarck dit qu'en chevauchent tous les ambitieux de grand format.

Guillemin s'est refusé cette taquinerie initiale, qui en eût entraîné d'autres, et il a eu raison, non en regard du bon goût, mais de ses propres dispositions. Parsuadé du génie et du désintéresse-

# par Bertrand Poirot-Delpech

ment du général, en particulier pendant la guerre, il rappelle simple ment du général, en particulier pendant la guerre, il rappelle simplement les méthodes de conquête ou d'exercice du pouvoir qui ont teinté de malaise son admiration. Il ne révèle nen sur ces méthodes; il ne fait qu'en repérer les répétitions et les parmanences par une mosaïque de citations tirées de la bibliographie existents. Tout au plus marque-t-il une prédilection pour les témoignages d'intimes — Alain de Bosssieu, Michel Droit, Flohic, Guichard, Claude Mauriac, Pompidou — devant qui de Gaulle, sans se « livrer » — c'est si peu son genre, — a laissé percer ses ruses ou ces métries.

NCORE une fois, ce n'est pas la volonté ouverte de com-mander, de forcer le destin, de marquer son temps, qui est contestée, ce sont ses voies et moyens; façon courtisane, presque flagorneuse, de se placer, avant-guerre, dans les sillages de Pétain et de Paul Reynaud, ingratitude (payante) à l'égard des Alliés, plus discutable envers la Résistance, libertés prises, en 1944 et 1958, avec la légalité et avec la réalité.

Sur le retour de 1958, Guillemin n'apporte pas de détails d'un armite de Colombey désapprouvant, ignorant même, ce que trament en sa faveur ses proches et les militaires d'Alger. Il semble établi que le général rencontre des émissaires, qu'il connaît à l'avance, commente à l'occasion, retouche, déclenche, leurs plans séditieux, en Algérie, en Corse, en métropole, et qu'il joue de cette menace minutée auprès des dirigeants de la IVª République. Si l'intoxication qu'il orchestrait n'avait pas suffi, il n'aurait pas exclu, selon certains acteurs, le saut dans l'illégalité...

En tout cas, Guillemin met en fait que le général, peu réclamé par les masses, ne serait pas revenu aux affaires sans ce « cfquetis », sans ce dosage aubtil de ce que Lacouture appelle des « menaces larvées », des « sous-entendus dramatiques » et des ∢ communiqués abusifs >.

UTRE malice, aux yeux de l'auteur : agiter, le 30 mai 1968, l'épouvantail d'un communisme menacant la patrie de dic tature, alors que le PC exclut, quant à lui, l'aventure et se révèle le meilleur auxiliaire de l'ordre établi. De Gaulle le sait comme personne. Dans un de ses accès de franchise gouailleuse qui succèdent souvent à une mise en scène réussie, ne qualifiera-t-il pas le scrutin de juin, devant Christian Fouchet, d'« élections de la

Tel est le mouvement, constant comme un trait de caractère, qui imite Guillemin, plus que l'appel à des idées fausses — sur Valmy, Sedan, les Russes, etc., — les sincérités contradictoires, les fois insaisissables (la raligieuse, par exemple), ou l'insensibilité de facade poussée jusqu'à l'inhumanité – dans sa position, il le dit à André Frossard, ∉on ne peut être soi-même l.».

(Lire la sudie page 16.)

# Max Frisch sous le masque de Barbe-Bleue

# exercice de style

ES amateurs de Max Frisch tienment depuis longtemps Je ne suis pas Stiller pour un des grands livres de notre époque. Le refus d'une image de soi imposée par les autres et la vaine quête d'une identité personnelle, l'impossibilité du couple et l'obscémité de la solitude y sont décrits en une ample geste romanesque comme la crucifixion névrotique, comique et pathé-tique, de l'homme (du mâle?) occidental en cette seconde moitié du vingtième siècle.

En Amérique, en Allemagne, dans bien d'autres pays encore, Stiller est un classique, considéré comme un chef-d'œuvre de la litté-rature existentialiste , bien que Max Frisch n'ait jamais revendiqué mode du temps. Traduit en France

• Une enquête ger, vient de faire son entrée en tion, alors que dans le journal elle était livrée en aveux discrets. Ainsi que cet ouvrage date de 1957. Moncauk, journal d'une brève rencontre les proses narratives de Max Frisch complit comme un qui fait lever chez l'écrivain le souvenir des moment cruciaux de sa vie affective, a en en France des lecteurs fervents, mais beaucoup moins nombreux qu'ailleurs. Max Frisch reste donc à dévouvrir ici, avant nobélisation.

# Une autobiographie morale

· Il n'est pas certain que le dernier en date de ses écrits, Barbe-Bleue, fournisse la meilleure occasion pour cette découverte. Non qu'il soit en rien inférieur aux livres précédents. Mais l'art de plus en plus dénudé de Max Frisch n'y peut être gosté pleinement, me semble-t-il, qu'avec la connaissance de Stiller, Homo Faber, le Désert des miroirs, romans cette étiquette - mais il suffisait, en plus touffus, aux récits digressifs et 1954, d'une épigraphe empruntée à arborescents, dont Barbe-Bleue est Kierkegaard pour être annexé à la une distillation, sous une forme totalement renouvelée. Il faudrait au en 1957 (1), le roman le plus célè-moins lire d'abord Montauk, déjà bre de ce Zurichois cosmopolite n'y exercice de laconisme suggestif, a jamais acquis l'audience de ses auquel Barbe-Bleue se joint comme pièces de théâtre, de sorte qu'on ne le second volet d'un diptyque. La le trouve pas encore dans les collec- relation avec les semmes - matière tions de poche. En revanche, Homo de toute l'œuvre romanesque de \_ (1) Grasset. Tous les autres Faber, l'autre roman qui vaut à Max - Frisch - est traitée cette fois ironi-Frisch un culte littéraire à l'étran- quement, sous les dehors d'une fic-

était livrée en aveux discrets. Ainsi se révèle ce que, fiction on journal, les proses narratives de Max Frisch ont en commun : elles tracent une autobiographie morale remarquable-ment lucide, mais surtout, comme toute vraie littérature, elles sont un ieu avec les formes. Barbe-Bleue jone sur un genre, le

roman policier, ou plutôt l'enquête policière, et sur une forme, le dialogue, ou plutôt, le genre déterminant ici la forme, l'interrogatoire. Accusé d'avoir étranglé sa sixième femme, devenue une courtisane, après leur divorce, le docteur Schand, médecin zurichois de cinquante-cinq ans, est acquitté faute de preuves. - Con ment vit-on avec cela? > C'est la question qui porte tout le récit, plus encore que celle-ci : le docteur Schaad est-il coupable ou innocent ? Trois semaines après l'acquittement, le procès se poursuit dans la tête du médecin, son propre interrogatoire alternant avec les auditions des témoins, des ex-épouses et de l'actuelle, la septième, avec laquelle le chevalier Barbe-Bleue, comme elle l'appelle, a la sagesse de ne pas vivre, pour préserver leur mariage.

> MICHEL CONTAT. (Live la suite page 15.)

ouvrages de Max Frisch sont publiés chez Gallimard

# Annie **ERNAUX** La place "Une belle réussite littéraire, vibrante d'émotion contenue, de retenue?

GALLIMARD

4

# ANNONCES CLASSEES

**ANNONCES ENCADRÉES** OFFRES D'EMPLOI
DEMANDES D'EMPLOI 47,00 14,00 55,74 16,60 IMMOBILIER ..... 36,00 42,70 AUTOMOBILES ..... 42.70 42.70 AGENDA ..... 36,00

# OFFRES D'EMPLOIS

# RAPIDES RICARD!

# Les coffrages

des chantiers d'aujourd'hui.

Vous êtes jeune diplômé d'I.U.T. ou B.T.S.\* même débutant, mais apte à la négociation avec le sens du service et du conseil. (\* de préférence Techniques de Commercialisation, Action Commerciale ou Technico-Commerciale).

Vous êtes déjà un vendeur technique confirmé (de préférence branche bâtiment ou béton ou coffrage).

# RKARD leader du coffrage-outil

recherche rapidement

+ voitura) pour les régions lle-de-France, Est, Méditerranée, Sud-Ouest.



Bruno Ricard. Rue Louis-Armand, Z.I. d'Aix-en-Provence, 13763 Les Milles Cedex Tél.: 42 · 26.16.16

# L'Etablissement public de parc de La Villette

DES DESIGNERS

 DES ASSISTANTS DESIGNERS

L'avis d'appel de candidature détailée est à demande à : ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU PARC DE LA VILLETTÉ 211, avenue Jean-Jaurès, 75019 PARIS Tél. : 240-27-28, p. 12-52.

Attachés commerciaux juniors (fixe 5 500 F à 7 000 F + intéressement + frais

Animateurs commerciaux seniors (rémunération à débattre) pour les mêmes régions, opérationnel immédia-

Envoyez votre curriculum-vitae, une lettre manuscrite et une photo à :



formation professionnelle

> **VOUS PENSEZ** AVENIR

vous n'avez pas de temps à perdre. Suivez nos STAGES INFORMATIQUES : — Initiation à l'informatique ; — Initiation à la progrenmet. — Stanta habitamadaines de 18 h à 21 h
PUISSANCE INFORMATIQUE 206-15-61 +

**CHAQUE MERCREDI** 

DES OFFRES D'EMPLOIS CADRES

Chaque mercredi, «Emplois cadres» publie une sélection des offres d'emplois

destinées aux cadres, parues la semaine écoulée dans le Monde, plus une sélection d'annonces du Herald Tribune et du Financial

aux cadres qui voyagent et aux entreprises

nationales ou internationales qui les

En vente chez les marchands de journaux : 6 F

BON DE COMMANDE « Emplois Cadres » numéro :

Nombre d'exemplaires\_\_\_

·····>

nande à faire parvesir avec votre règlement au Monde, Service de la voute au numéro 5, rue des Italieus 75427-PARIS CEDEX 19

Votre commande vous parviendra dans les plus brefs délais

\_\_ X 7 F (trais de port siclus)

Un document de synthèse indispensable

**LE PANORAMA** 

# OFFRES D'EMPLOIS

# ADIA

SECRETAIRES-STENODACTYLOS

Bilingues Français-Anglais SECRETAIRES-STENODACTYLOS Trilingues Allemand-Anglais

DACTYLOS Bilingues Anglais

**STENODACTYLOS** Bilingues Anglais pour Service Juridique

Références professionnelles exigées Lieu de travail : Banhieue Nord-Ouest

Prendre contact agence d'Argenteuil 7, rue Defresne Bast - 95100 ARGENTEUIL Téléphone : 961.11.75

# **BUREAU FRANCIS LEFEBVRE**

CONSEILS JURIDIQUES ET FISCAUX NEUILLY-LES SABLONS

offre situation d'avenir à

# JEUNE JURISTE

(niveau minimal : Maîtrise de Droit)

DANS SON SERVICE D'ÉTUDES DOCTRINALES ET D'INFORMATIONS FISCALES

doué(e) d'aptitudes particulières pour la conception et la rédaction de textes clairs, précis et explicatifs.

Bonnes connaissances fiscales et comptables appréciées. Aménagements d'horaires possibles.

Envoyer lettre manuscrite, c.v. et photo au 3, villa Emile-Bergerat, 92522 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX.

296-15-01

ANNONCES CLASSÉES

TÉLÉPHONÉES

Traveux d'éditions domicile ou en fixe (de préférence) : dectuyo, index, lectures critiques, doc., biblio., articles. M'initierais volontiers au traitement de texte sur le tas. Internacée par toute surre proposition dans édition et presse écrite ou parlée. Ecr. s./m² 3.159 le Monde Pyb., sarvice ANNONCES CLASSEES, 5, rue des italiers, '75009 Paris.

J. F. 26 ans. (Bac C., BTS d'Assistante Technique d'ingénieur), 5 ans. d'expérience en buresu d'Etude de génie climatique, recherche emploi tous secteurs (informatique, bêtiment, métallurgie), Ecr. s/m² 6.614 is Monde Pub., service ANNONCES CLASSES, 5, nue des Italiens, 75009 Paris.

NIGÉRIA

AREA MANAGER
AGE 37 FRENCH
Experienced in manager
of profix centers.
Seeking for another pos
with full responsability is with null responsementy as a developing company. Ecr. s/nº 3, 188 is Monde Pub., service ANNONCES CLASSES, 5, rue des Italiens, 75009 Peris,

CIMPICIS CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPER 5, rue des ratiens, /ouve rens.
H., cinquantaine, pestionnaire financier, juriste. Connaissent exp. promotion immobilière, gession de patrimoine, rech. massions temps periel ou complet chez promoteur, gérent, fédération, assurance, rémunération, satiere ou honoraire. Ecore sous le m 7048, 116 M né case\_passess

### propositions diverses

Les possibilités d'emplois à l'ETRANGER sont nombreuses et variées. Demandez une

capitaux

propositions commerciales CADRE SUISSE

ayant travaille
pendant 25 ans en France,
se tient è votre disposition
pour vos affares en Susses,
K. BUCHER, 12E chenin des
Bois, CH 1255 GENÈVE.

deux-roues Particulier vend MOTO TRIAL FANTIC 240 1983, 600 km, état neuf Pas de compétition, 12.000 F Tél.: 074-14-70 après 20 b

automobiles

divers LANCIA PRISMA

le bon choix exceptionnel. REVISIONS GRATUITES 1An ou 25 000 km PARIS 14e (1) 539.57.33

### **DEMANDES D'EMPLOIS**

DUPLEX 200 m² + 2 TERRASSES DERNIER ÉTAGE, standing. VUE IMPRENABLE, 2 park. MATIMO, 272-33-25.

2 P. RICHARD-LENGIR.

12° arrdt CHATEAU DE VINCENNES à

seisir appt + grenier à rénover, 110 m² habit., imm. bourgeois. Px 630.000 F. T. 347-57-07. 75 m², ce jr et dem. 14/19 h T. 504-61-63 et 636-46-64 13° arrdt

M° CORVISART. maison récents. 190 m°. living + 5 chambres . 2 terrasses, 2.200.000 F. 848-28-25. Val-de-Marne

14° arrdt GENTILLY

M° PLASSANCE, bel imm., p. de taile, 2 P., entrée, cuisine, bein, refeit, neuf, 3° étage/rue. 634-13-18, 2, 3, 4, 5 P. PRETS 15° arrdt

STUDIOS et 2 P., tt équipé, neuf, dans pet, imm, rénové, près Pont Mirabasu, potaire, 590-88-06. CECOGI CONSTRUIT 329, RUE LECOURBE

MINEUBLE GRD STANDING 2 ET 3 PIÈCES pièces à partir de 709.400 P pièces à partir de 948.900 P LIVRAISON IMBAEDIATE

Bureau de vente cuvert Bureau de vente cuvert Menzedi et vendredi de 14 heurs à 19 heure. Samedi 10 h 30 - 13 h 30, Tél.: 575-62-78.

SOCIETE D'AVOCATS AU BARREAU DE GRASSE DUE Thiers 06/30 GRASSE - Tét. 16 (83) 36 00 14 OU 36 46.08

**PUBLIQUES À GRASSE** SUR SURENCHÈRE

43 Appartements loués

de la saisie de la S.C.I. LE TANIT 14, chemin de la Rostagne à Amilies, après prononci de la liquidation des biens de la S.C.I. LE TANT

couverts, boxes et coves.

Le 16/94/84: de 9 h 30 à 11 h 30 Studios et 2 paices. De 14 h 30 a 16 h 30, 3 et 4 paices.

de 9 h 30 à 11 h 30, 3 et 4 pièces. De 14 h 30 a 16 h 30 Stocks et 7 pages

### appartements achats

16° arrdt PRÈS VICTOR-HOGO Dans imm. p. de teille, pptsire vend 2/3 P., LIBRES, 2, 3, 4, 5 P. OCCUPEES et dernier

L'immobilier

appartements ventes

5° arrdt

JARDIN DES PLANTES Beau studio tr cft, 5° ét. BEC., refalt neuf URGENT. 634-13-18.

MONGE/MAUBERT 2 PIÈCES, GRAND CONFORT, GRAND STANDING, ÉTAGE ÉLEVÉ, GARBI, 567-22-88.

NEUF

IMMEUBLE TRÈS

**GRAND LUXE** 

RESTE 9 APPARTEMENTS
de 3, 4 et 6 PCES et un
DUPLEX-TERRASSES
Livraison invinédiate

JARDIN PLANTES

1 et 3 RUE POLIVEAU

à pertir de 15.000 F le ma Ferme et définitif

Tous les jours 14 h à 19 h Sauf mercredi et dimenche

A.W.L - Tél.: 267-37-37.

6° arrdt

PROXIMITE SEINE

Et. člevé, asc., trov.

7° arrdt

CHAMP BE MARS

Dans imm. en cours de travaux Studio 18 m². 180.000 F 2 pilces 50 m². 580.000 F 3 P. 65 m² + Terr. 750.000 F Appris occupés loi de 48 Studio 18 m² 120.000 F 3 pièces 52 m² 350.000 F ISORE, S.A. 562-17-17.

R. BARBET-DE-JOUY IARE, MERVELLEUX APPT 5 P., 180 m², 2 Park Prix élevé jastifié. DORESSAY, 624-93-33.

11° arrdt

LIMITE 3" ARRDT

étage à aménagar. R.C.I. 758-12-21. 17° arrdt PL MALESHERBES.

PERBE p. de taille, stu + mezzenine, 380,000 F EXCLUSIF, 766-03-18, BATIGNOLLES

PROGRAMME NEUF DE CUALITÉ 23 appartaments avec perking. Livraison 11/84 s/pl. tous les jours 14/18 h y compris dimen-che. T. 228-25-80. 87, place du Dooteur-Félix-Lobligeois. VILLA JACQUEMONT

1 p. svec douche, 14 m², plein
soleil, bel imm. ancien.
70:000 F. Propr. 347-57-07.

PTE MARLOT Beeu 3 p., tt cft, ref. nf. 1", ensol. sur nu-sens vie è vis, imm. p. de 1, sec... 9d stand. + parking. 790.000 F. SHAMFS, 65, r. Guy-Möquet. 229-43-12.

18° arrdt RUE ORDENER. PRES

POL VILLE STEPHENSON

To 30-12-13. 252-94-94. CECOGI CONSTRUIT Résidence Mairie du 18º

53. R. DU SIMPLON STUDIO 2, 3 P. PARK

Studio à partir de 322.500
2 pièces à partir de 451.000
3 pièces à partir de 680.500
OFFRE EXCEPTIONNELLE
3 P., PRÉT CONVENTIONNEL
4 S448.875 F
BUREAU DE VENTE
Mardi, jeudi, samed
de 14 à 19 beures
761.575-62-78.

CAULAINCOURT
Revisant 2 P., confort
tt å nf, s/rise p. de talle
390.000 F. 254-71-93.

DÉAL PLACEMENT. Métro LAMARCK, gd 2 p. entr. cuis., w.-c., cub. toil., débarr. Tr. b. ét., 6°, ensol., same asc., imme, p. de t. 287.000 F. SHAM'S, 65 r. Guy-Môquet, Paris 17°, Tél.: 229-43-12.

20° arrdt 40, R. BELLEVILLE Paris et environs Tél 504 48-21.

DUPLEX. 560.000

Mª PORTE D'ITALIE

CONVENTIONNES taux préférentiels
LISIERE DE PARIS
LISIERE DE PARIS
LISIERE DE PARIS
LIVRAISON IMMEDIATE
Bureau de vente sur place
kmdi, jeudi, vendr-and d
la 4 h à 18 h, west-and d
l h à 18 h at da 14 h à 18 h

1 h à 13 h et de 14 h à 19 546-07-73 - 365-03-23 MAISONS ALFORT

Résidence métropolis, métro, stade 99. av. Gal-Lecierc. båt. A 1, 5 p., balcon, 105 m², bain + selle d'esu, box, sous-sol. 685.000. Visite vendredi après 14 heures,

Téi.: 675-62-78.

BD PASTEUR s/verd. de imm. plerre de t. 5 p. tt ctt. 110 m², 1 250 000 F. Téi. 566-80-31.

VRNCENNES CENTRE R.E.R. Imm. stand. grd 2 poes, tt ctt, cuis., équip., beloon, vue dég. Px 765 000 F. T. 365-50-23.

Alexandre & Verstraete

**VENTE AUX ENCHÈRES** 3 mai 1984 à 8 h 30

dans très belle résidence à Antibes - Alpes Maritimes (06600)

de la liquidation des plans de 10 3.4.1. LE 1944 : Ensemble immobilier résidentiel à proximité des plages dans un parc orboré de plus de 3 ho, avec piscine privée : 43 appartements - Studios, 2, 3, 4 pièces, fous équipés avec bolom, ainsi que locaux commerciaux, parkings

Le 38/04/84 ;

# locations

Jeen FEUILLADE, 54, av. de La Motta-Picquet, 15 - 586-00-75. Pale comptant, 15-7- avrts APPARTEMENTS grendes MEME OCCUPES.

GROUPE DORESSAY RECH. POUR AMBASSA - HOTEL PARTICULIER. - APPTS do 5 à 8 P. - PIED A TERRE. 624-93-33.

IE RECHERCHE A LA DÉMANDE DE CLIENTS SÉRIEUX ET SOLVABLES appartements et maison bien placés dans Peris.

Classique ou original. ESTIMATION GRATUITE PRÉALABLE A TOUTE VENTE SERGE KAYSER - 329-60-60. Rech. urgt 110 à 140 m² Paris. Prés. 5°, 6°, 7°, 12°, 15° 16°. PAIE COMPTANT chez notaire. Tél. 873-57-80 même le soir. Recherche 1 & 3. p., PARIS, préférence, 5°, 8°, 7°, 12°, 14°, 15°, 18° avec ou sans travecte. PASE COMPTANT ches notation. T. 873-20-87, même le soir.

locations non meublées offres

**Paris** Les PARTICULIERS ont des LOGEMENTS A LOUER Nombreuses LOCATIONS garanties disponibles. OFFICES DES LOCATARES Tél.: 296-58-46.

STUDIO A LOUER PARIS-20" — Métro Gambetta De préf. à un fonctionnaire Tél. : 322-99-76 (11 h à 15 h) 020-16-28 (15 h à 20 h).

locations non meublées demandes

Paris

ETUDIANT ch. chambra Paris ou proche. 800/700 F max. Etc. 1/nº 6.612 is Monde Pub., service ANNONCES CLASSEES, 5, rue des Italians, 75009 Paris.

N. Tel 263-11-60. Pour Cadres et mem. parsonnel IMP. STE AVIATION rech. APPT MOYENS ET STAND. 2 à 8 PIECES. MAISONS

tous arrondissements. Loyer releannable. Agences s'abst. Ecr. s/m 6.613 is Monde Pub., service ANNONCES CLASSES, 5, rue des Italiens, 75006 Paris.

(Région parisienne) Etude cherche pour CADRES villes the bani., loyer garantie. Tel. 889-89-66 - 283-57-02.

locations meublees demandes

bureaux

BON XVII - 758-12-21

Locations

CRÉATEURS d'entreprise! SIÈGES SOCIAUX-CONSTITUTIONS STÉS ASPAC 293.60.50

DANS LE 16º inscription R.C., location de bureaux, télex. 551-29-77 en permanence. VOTRE SIÈGE SOCIAL

ventes

ÉVRY 29 EVRY, Quartier Reside isons individualies bon standing

Bail de 3 ans assurti me promesse de ventr Villa Gripet. Rue du Gripet à Evry.

Cherc. 2 PIÈCES minimum dens 1, 2, 3, 4, 6, 7, 16, 17 arrêt. Eneoleillé, s. de bains, conforz. Prix, maximum 2,500 F.C.C. M. BROWN, Tel. 2021-150.

JOURNALISTE AU MONDE, ch. appartement à louer, 3 pièces minimum à Parie

villégiature SERVICE AMBASSADE
pour cadres munis Paris
necherche du STUDIO au 8 P.
LOYERS GARANTES par Soje
cu Anabassades - 285-11-08.

A lover maison de campagrie,
4 chambres, living, douche,
9 grad jardin, 110 km de Paris,
Juillet et soût. Tél.: 25071-88, - à 10 h et après 19 h.

# Immobilier d'entreprise

Constitutions de acciétés et tous services, 355-17-60. OOMICRIATIONS
PRES DE L'ETOILE
Siège eosiel, constitution de
sociéde, Parmanence, Secrétarist. Tél., Formalités et démarches. CEDEP, 19, av. Hoche,
75008 Paris. 563-77-53. < Location, vente >

Sam., dim. de 11 à 13 à et de 14 h à 18 h, Lundi de 14 h à 18 h.

pavillons

villas

Part. vd BORDEAUX MÉRI-GNAC Maison 130 m², 7-pees, garage, jardin. 595.000 F à déb. Tél.: (56) 98-45-63. maisons

BRETAGNE Plouszec (22470).
A. V., melson et dépendences, esu, électricité, sur terrain 4.50 00 F.
Mr Huon, rot., Paimpol.
Tél. (96) 20-93-59.

fermettes FERMETTE NIVERNAISE, 15. km Neven, 105. m². Toit neif, 3 pièces, poutres app., cave vollée, grange, terreis 5.500 m² w. jacd, et arbres fruitiers. 16 (86) 58-43-63.

propriétés PROVENCE COLLINES FUTENDI mais mattres 330 m² + mais gardien 76 m² PISCHE - TERRASSES LITTRE 544-44-45.

domaines SOLOGNE ou rég. limitrophe. Ecrire nº 202521 à ORLET

viagers Vends vieger ib. 42 m³ stand. Rante 1 450 F 1 tête 76 ans. Px.260 000 F. Vel. 430 000 F. Tes com., tt agencé. Lieu : Fontanay-cous-Bois. Tél. 877-63-65 ap. 20 h.

Ventes

BUREAUX DE PRESTIGE Locataires de quaîté. Pris : 3 500 000 F Loyer : 300 000 F.

APFAIRE A SAISIR
Local commercial toute opté
270 m² environ, parteit état.
PLACEMENT EXCEPTIONNEL
Px 1 250 000 - 634-13-18.

**DOMICILIATION** 

Ventes

LIMOURS - 81 - A. V. sur terr. 980 m², F6, rep-de-chauseée surélevé, gd séjour (avec cheminée), salon, 4 chambres, cuis., salle d'eau, w.-c. Sous-sol, 2 pêces emérregées, gar. double, busndarie, w.-c., chaufferie. 850 000 F. Tél. (6) 458-04-08,

de campagne

PERCHE, 130 km Paris, part. à part. vd chalet ti cft, meutilé, jardin 2,000 m². Prix 220,000 F. Téléphoner au 588-06-09 avant 10 h ou après 19 h.

A vendre de l'Orne ancien mou-lin sur 5 ha de boix, près étang. Bêt. 500.000 F. (32) 36-48-88.

VUE S/GOLFE ST-TROPEZ

Achète PROPTÉ de CHASSE

Ecrise nº 202521 a Unic. 136, av. Charles de Gsulle 92522 NEURLY CEDEX

# et commercial

bureaux

locaux

VOTRE SIÈSE SOCIAL 17-CONSTIT. SARL, R.M., R.C., SECRETARIAT, Tolex, 186ph. S.R.B. 293-22-95

commerciaux Ventes PANTHÉON

> Locations Société charche local environ 600 m² avec bureaux (40 m² environ) ecole gros cemions près du périphérique. Location, évectuellement et la contraction fevertuellement et la contraction de la contraction évectuellement et la contraction de la

> > boutiques

MARCHÉ DES NOTAIRES Bout. 45 m² à usage de burx. Loyer 24 000 F + charges. Mise à prix : 180 000 F . M. SEANCE DU 17 AVRIL. Rons. M HAGUEL - 271-23-23. Monde

jei

faul-il

Hendre

gagon?

1 2 / 1488

The state of the s

The second of the beginning

tig grand to the

150 miles - 124

Commence of the Commence of th

Salaman Committee

Taranes - Commence

- 1 mg -

juga sa ser a<del>a</del>

SAF X

gastrater for years a

STATE METERS AND

THE STATE OF THE S

294 - - - - 44

2.0

त्राच्या करण्या । अनुसर्वे स्वास्त्राच्या करण्या । अनुसर्वे

poster in the contract

(25 million 123 million 24 million

MARK COLUMN

Marketon and Jude

and water the property

alament in the

May more than the white-

Author to programmas

क्षात्र के जिल्ला है की

Security of the second

The state of the s

TECHNICAL PROPERTY.

The National Control of the

Strand Comment

All Notes of Line College

t man in the state

Polyment in the last

Farmer of the suite

the terminal of the best of the contraction of the

100 mm

Sangar Control

221

The second second 

Section 2 rate

a market and a set

Property Comments

land a man de

3324

Parks and the sections

Taran Caran

on the

2 - 2 mag 4

The State

The second second The same state of the same sta

south the state of the state of

The second second second

1481

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PARALL SORM.

to the Laplace Paul

The same and the s

Charles Car have a Proper

Control of the Contro

The second second

demand a semante

france :

the second

175 % 24

7.7

٠: • لتخ

52 JL P.

44. Vierbe

Para 2 . .

the second second

Un je

Acatis 1 grants

- content in a manufacture

- content in Lesia p As been do with and, at list pas page Albanette d'Investigat à gant d'Arabin de Carante de

Max Frisc

· Une enq

policière qui complit rema exercica de atyle er et en anne de seus de seus que de seus de s the feet of the country of the count

Andrigut of Allers to a fine of the second o Man Frank was promit on crite to design which was being the control of the crite to design with c usus pu more don la cons de parte. La revisión The Tuppy relief the tale



Aujourd'hui, les toutes dernières affaires en

Vente de fonds de commerce Tous les lundis, dans le journal "Les Annonces"

En Vente Partout 3,50 F et 36 r. Melte, 75011 PARIS. TEL. (1) 805.30.30



Le visage de ma mère

"Les choses de la vie, racontées avec beaucoup de finesse et une grande justesse de ton. Une manière de document romanesque au charme nostalgique. Beaucoup retrouveront leur jeunesse perdue."

Pierre Démeron/Marie-Claire

# OÙ EN EST LE MOUVEMENT **OUVRIER?**

**Alain Touraine** Michel Wieviorka François Dubet

Le mouvement ouvrier

Fayard Mounements 2

L'ON VOIT CLAIR

Pierre Drouin, le Monde

FAYARD

440 pages **98 F** 

# Avril: un mois Visconti

Grâce aux éditions Persona, à la revue Masques, au cinéma Olympic et au centre Georges-Pompidou, avril est un mois Luchino Visconti. Les éditions Persona publient Luchino Visconti cinéaste d'Alain Sanzio et Paul-Louis Thirard (en librairie depuis le 12 avril) : avec la présentation de ses films, on y trouve des entretiens et documents, dont plusieurs sont inédits. Un album de deux cents photos, en noir et blanc et couleur (176 p., 195 F).

Un débat sur le cinéma de Visconti se tiendra, le 25 avril, au centre Pompidou (BPI, 18 h 30). Il réunira notamment Suso Cecchi d'Amico, coscénariste de Visconti et les auteura de Visconti cinéaste. En outre la BPI proposers, du 18 au 30 avril, une exposition consacrée au metteur en scène italien.

Enfin, le cinéma Olympic, 10, rue Boyer Barret, 75014 Paris, présentera, du mercredi 25 avril au mardi 8 mai, une rétropespective de l'œuvre cinématographique de Visconti.

# L'éternelle jeunesse du *Brûlot*

La solitude réussit bien à Gustave-Arthur Dassonville. Depuis près d'un demi-siècle, cet anarchiste rieur anime, rédige et diffuse seul le Brülot.

Ce pamphlet à la périodicité vagabonde se fait l'écho des colères et des révoltes de son auteur. On retrouve, évidemment, au gré des livraisons, les thèmes chers aux libertaires. Les églises, les armées et ceux qui les servent y sont joyeusement étrillés.

Gustave-Arthur Dassonville dénonce aussi les modes, le racisme et la bêtise ordinaire. Sa plume, souvent en verve, ignore la méchance et l'attaque sournoise. Cet homme se fait une certaine idée de ses indignations. Dans le nº 217 du Brûlot (4 pages,

1,50 franc), Gustave Arthur Dassonville se délecte des dernières opérations publicitaires du Vatican et fustige la Mairie de Paris pour une affaire d'expulsion. L'éternelle jeunesse du Brûlot est un anti-

dote peu onéreux contre le conformisme frileux et la grisaille.

PIERRE DRACHLINE. \* LE BRULOT, Gustave-Arthur Dassonville, 30 B, rue Molière, 93170 Bagnolet.

# Freud trahi

Les psychanalystes français déplorent depuis longtemps l'absence d'une édition des œuvres complètes de Freud qui ait la valeur de la Standard Edition anglaise dont le maître

courage d'éditer une telle somme, publiée en angleis et en italien. Lotte Eisner, qui vient de mourir, y étudie Spione, un film d'aventures et de terreur où Lang pressentait, avec le maîtreespion, Haghi, un cordinateur humain ».

# la vie littéraire

d'œuvre fut un ancien analysé de Fraud, James Strachey. Or, Bruno Bettelheim, le demier grand pionnier de la psychanalyse encore vivant, vient de jeter un pavé dans la mere en montrant que cette traduction officielle est non seulement souvent fautive, mais aussi fort éloignée de l'humanisme essentiel qui imprègne les écrits freudiens dans leur version originale.

Publiée d'abord dans The New Yorker, cette mise au point de Bruno Bettelheim, intitulée : « Freud trahi par ses traducteurs », est maintenant disponible en français; elle ouvre le dernier numéro de la revue Psychanalyse à l'université (Mars 1984. Ed. Aurepp-Réplique. 13, rue Santeuil. 75231 Paris Cadax 05. 80 F.). Au sommaire figure aussi : « Une lecture psychanalytique du rêve chez Lewis Carroll » par Jean-Michel Hirt.

# Les délices de Café

Le numéro trois de Café, l'une des revues que l'on aurait tort d'ignorer, tourne autour du « centre de l'Europe », lieu d'une « perte originelle qui (...) ne cesse de hanter tout ce qui s'écrit». Divers adieux à une «pensée de la totalité » dont nous avons la nostalgie - d'où les retours de Kraus, Klimt, Roth ou Loos — y imposent autre chose qu'un miroir de nos der-

Maurice Blanchot médite sur l'importance du mur de Berlin, devinée par le romancier Uwe Johnson. Ce mur signifie que « l'abstraction est notre monde, le monde où, jour après jour, nous vivons et pensons». Ettore Perrella présente des Fragments de Giacomo Leopardi, dont un fragment sur le suicide. Un article de fraud : « Un cas de guérison par hypnose », des textes de Lacislaw Klima, Max Raphael, Artaud, et une étude de Roger Zweifel sur Leo Strauss et Machievel sont au sommaire de Café, qui réunit en son « cercle » des gens habitués à penser diagonalement, comme le cinéaste Raul Ruiz ou le peintre Gilles Aillaud.

Un chapitre du livre de Lotte Eisner sur Fritz Lang, traduit par Bernard Eisenschitz et publié dans ce numéro, est l'occasion de signaler que les éditeurs français n'ont pas encore eu le

\* CAFÉ, Clima Éditeur, 68, rue de la Roquette, 75811 Paris, 128 p., 55 F.

# 1984, l'année Burroughs

William S. Burroughs a eu soixante-dix ans. La France, après New-York, a fêté l'auteur du Festin nu (1). Il est allé au Printemps de Bourges, et il a reçu, à Paris, le cordon de commandeur des Arts et Lettres.

Burroughs ? Le masque de Buster Keaton d'où sortirait le voix de W.C. Fields. Autrement dit, le plus grand acteur vivant. Il bouge dit, le pais grand accour vivent. Il bouge comme personne — galare de privé, canne à rondelle en caoutchouc, imper gris — et ses blagues lucides tirent à vue sur tout ce qui

Aussi, ne manquez par William Burroughs (2)... le film. Howard Brookner a mis quetre ans à le tourner. C'est, à première vue, un documentaire : maison natale, rencontres et amours, came, technique du « cut-up » (collage littéraire), errances entre Tanger, Paris, Londres et New-York.

En fait, Burroughs fait exploser le genre. Il « charge » à mort un personnage qui porte son nom. On n'est pas prêt d'oublier la façon froide, précise, dont il raconte comment il a tué sa femme d'une balle de revolver en plein front : « Le verre posé sur sa tête était intact. »

Et si le film vous a plu, lisez son dernier livre traduit Essais, tome 2. Avec des « Fragments d'une autobiographie littéraire » et « L'enseignement de l'écriture », Burroughs démolit sa propre légende. Il préfère se représenter tel qu'il est : un professionnel de l'écriture. Ses conseils sont lumineux. « Quend vous marchez dans la rue, essayez de voir tous ceux qui sont dans la rue avant qu'ils ne vous voient... Un écrivain distrait ferme les portes de la percep-

1984 devrait être « l'année Burroughs ». Orwell a décrit l'état du monde en 1984 ; Burroughs navigue déjà dans « l'ère spatiale », en compagnie des garçons sauvages, au cœur des cités de la nuit écarlate. L'essai sur les « techniques de contrôle mental », repris dans ce volume numéro 2, traite de l'hypnose et du rêve, il ouvre aussi la voie à la plus radicale des contestations; Burroughs, depuis trante ans, cherche les préenregistrements qui nous programment tous, et l'on dirait, qu'à force de aper comme un damné sur sa machine à écrire, il est sur le point de les trouver.

\* ESSAIS, TOME 2, de William Burroughs. Editions Christian Bourgois, traduit de l'améri-cala par G.-G. Lesnaire, 158 pages, 70 F. \* 10/18 réédite LES GARCONS SAU-VAGES (250 p.) et LES CITÉS DE LA NUIT ÉCARLATE (410 p.).

(1) Doit être repris en septembre dans l'Imagi-naire, Gallimard.

(2) A partir du 11 avril, au cinéma Olympic-Entrepôt, 7-9, rue François-de-Pressensé, 75014 Paris.

# vient de paraître

# Dictionnaire

JACQUES CELLARD : Trésors des noms de famille. - Notre collaborateur décrit les origines lointaines des noms, en fait chatoyer la variété et les relie au souvenir des hommes remarquables qui les ont portés. (Belin, coll. « Le francais retrouvé ., 336 p., 58 F.)

John Hope Franklin : De l'esrage à la liberté. - L'auteur retrace le parcours des Noirs américains, depuis les terres africaines d'origine et les ancées d'esclavage dans le Nouveau Monde jusqu'au succès de leur lutte pour la liberté aux Antilles, en Amérique latine et aux Etats-Unis. Traduction de Catherine Kieffer. (Editions Caribéennes, 5, rue Lallier, 75009 Paris; 616 p., 120 f.)

MICHEL BERTRAND: Histoire secrète de Strasbourg. - De grandes voix prophétiques ont marqué l'histoire de la métropole alsacienne, carrefour des spiritualités et des civilisations latines et ger-maniques. (Albin Michel, 326 p., 95 F.)

ELIE FOURNIER : La Terreur bleue. - Historien de la guerre de Vendée, l'auteur évoque la période du 15 octobre au 23 décembre 1793, durant laquelle s'exerçe la Terreur thurant anjucite a eacrya as retreur hleue, à partir des documents offi-ciels et de rémoignages. Préface du duc de Castries. (Albin Michel, 284 p., 79 F.)

PHILIPPE ERLANGER : le Dernier Age d'or de la monarchie (1887-1901). -En juin 1887, la reine Victoria célébrait le cinquantième anniversaire de son accession au trône en invitant les souverains d'Europe Le plupart des monarchies allaient connaître, à chéance de 1914, le crépuscule. Philippe Erlanger racoute ce que furent ces monarques à la veille de perdre leurs prérogatives ancestrales. (Perrin, 288 p., 90 ?.)

JACQUES DUPAQUIER : Pour la démographie historique. - En renou-velant sa méthodologie, en élargissant ses champs de recherche, en appliquant les techniques scientiliques à l'histoire sociale, la démo-

graphie historique, fondée par des historiens et des démographes il y a vinge-cinq ans, cherche au-jourd'hui son second souffle. (PUF, 190 p., 110 F.)

# Arts

REINE-MARIE PARIS : Camille Claudel - Le « destin pathétique » de la sœur de Paul Claudel. Elle fut, comme l'écrivait celui-ci, « le premier ouvrier [d'une] sculp-ture intérieure ». Outre l'étude de R.-M. Paris, et de nombreuses reproductions, cet ouvrage comporte un essai de François Lhermitte et Jean-François Allilaire : Camille Claudel malade mentale. Préface de Jean Grosjean. Postface de Ber-nard Howells. (Voir l'article de Michel Cournot sur l'exposition

Camille Claudel au musée Rodin dans le Monde du 1= mars.) (Gallimard, 384 p., vol. relié sous ja-quette, 290 F.)

TOM BOWER: Klaus Barbie, itinéraire d'un bourreau ordinaire. 🗕 A l'aide de témoignages originaux et de rapports inédits. l'auteur a reconstitué la trajectoire et la politique suivies par Barbie, en particu-lier, après qu'il se fut enfui d'Europe. Le criminel nazi collabora-t-il avec la CIA, les gou-vernements boliviens, des trafi-quants de drogue? Tom Bower apporte à ce sujet des sements. Postface de Serge Klarsfeld. Traduit de l'anglais par Jean Rowley et Claude Yelnick. (Calmann-Lévy, 282 p., 85 F.)

# en poche

# Locke, inventeur du bourgeois-citoyen

UBLIÉE deux ans après la révolution anglaise de 1688, l'œuvre politique de John Locke est, tout aussi bien, contemporaine intellectuellement de la Révolution francaise : la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen trouve, par la médiation de Montesquieu et de Voltaire, son crigine chez le philosophe anglais. Locke s'oppose à la monarchie absolue et à te prisosophe anguais. Lucius s'oppuser a la monantiale execute et a toutes les formes d'organisation politique, tyrannie ou despotisme, ancêtres de nos totalitarismes, qui n'assurent pas la garantie des droits naturels de l'homme. La société politique, ou société civile, n'est pas, au contraire de ce que pensera Rousseau, une dégradation de l'état de nature, mais, issus d'une conven-tion, elle organise et préserve le statut de l'individu. Naturellement, les hommes ne sont soumis à sucun maître, ils sont libres, d'une liberté égale pour tous.

Mais, si l'état de nature n'est pes le règne de la guerre de tous contre tous, disputes, conflits, violences, en sont la possible dérive. La société civile, en fait l'apparition de l'Etat, instaure un système d'obligations et de sanctions juridiquement fondé, garant de la sûraté, qui est à le fois sécurité dans les rapports interindividuels et protection contre l'arbitraire. Il n'y a de pouvoir politique légitime qu'un pouvoir limité qui exclut le bon plaisir du souverain et ne transgresse pas les impératifs de l'individu. Un individu qui a le visage du citoyen de l'Etat moderne : le

Pour la publication du texte politique essentiel du philosophe empiriste, l'éditeur a retenu une traduction de 1724 qui vaut pour son style sans désuétude. Une substantielle introduction de Simone Goyard-Fabre et un appareil critique de qualité facilitant l'accès à ce classique.

# DOMENIQUE COLAS.

\* TRAITE DU GOUVERNEMENT CIVIL, de John Locke. Traduction de David Mazel. Introduction, bil Traduction de David Mazel. Introduction, bibliographie et notes de Simone Goyard-Fabre. Flammarion, coll. « G.F. ». 408 pages,

# en brei

• LE JURY RENAUDOT a publié une liste de douze titres de romans dans sa sélection de printemps. Ce sont, suivant l'ordre alphabétique des anteurs : Jean Blot : la Montagne sainte (Albin Michel) ; Jacques Brenner : les Amis de jeunesse (Grasset) ; René-Jean Clot : Un amour interdit (Grasset); Albert Cossery: Une aubition dans le désert (Gallimard); Annie Ernaux : la Place (Callinard) ; Michel Mancennx : Breves (Seuil); Clotide Martin : la Dernière Nuit de carnavai (Senii); Pierre Michon: Vies minuscules (Gallimard); Alain Nadaud : Archéologie du zéro (De-Nacana: Arcseosogie del zero (De-noël); Jacques-Francis Rolland: Un dinumche inombliable amprès des ca-sernes (Grasset); Nicolas Sandray: in Maison des prophètes (Senil); Jean-Louis Terrade: l'Enfant perdu (Columna, I fun) (Calmann-Lévy).

Le jury Renaudot s'est aussi doté de statuts. Marcel Sauvage a été étu président. Eloigné de Paris, il sera sisté dans sa tâche par Francis Ambrière, Georges Charessol, après sa démission, reste membre d'hon-neur pour commémorer son action comme fondateur et juré depuis 1925. Enfin, à André Brincourt, dernier arrivé, revient le poste de secré-

POUR LA RENAISSANCE DU PRIX POPULISTE, one assoion vient d'être créée, régie par la canou vient o etre crece, regie par la loi de juillet 1901. Son bureau, pré-sidé par notre collaborateur Paul Morelle, comprend : Catherine Arivavene, comprene: Catherine Armand Lanoux, Joseph da Costa, tré-sorier, Christian Echard, (Prix popu-liste 1972), Clément Lepidis, Claude Poulain, Raymond La Villedieu, (serrétaire général, Prix populiste 1974). Le Prix populiste se bué chaque année le 1º mai dans une ville différente. Les villes sonhaltant accueillir les délibérations du jury de vront s'adresser au secrétaire géné-ral. Exceptionnellement, la remise du

Resseignements : Raymond La Villedieu, 1, place de la Gare, 77500 Chelles.

 POUR CÉLÉBRER L'AN-NÉE DIDEROT, Langres, la ville natale du philosophe organise de nombreuses manifestations. Au mois nombreuses manifestations. Au mois d'avril, le thédire propose le Philosophe amourenz (du 16 au 27). En outre, jusqu'an 23 avril, se tient l'exposition « Les chambres merveilleuses des ceut physionomies de Diderot ». Pour tous remeignaments : Office du tourisme du plateau de Langres, piace Bal'Air, 52290 Langres. Tél. : (25) 85-03-32.

# seréçneris is

og same 💏

· : 36 25

15 (38 TV

-- 1.17**4** 

er i grande

e e e e e e e e e e e e

ነብ ጎብ ጎም **ትምት** 

ange Late

مينين المرابق المرابق

The second section of the s

production of the sale

and the second second

a tem of the following

gar est or livery average

THE THE PARTY OF THE PARTY OF THE

Murdoch et 1 1 Mil monde . And the second second

Participate Comments

tion, can proper to the second THE PARTY PARTY THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

in the public principal of the public public principal of the public pub the second on a track the second of the track of the second of the second of the Personal part of Section 2012. The Property of the Personal Person · 第24. 方面的 # 2 2 4 THE RESIDENCE OF THE PARTY.

# adesarrois d'Edmund

1 has des appare THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

4.4

100

The second state

TOTALS.

The street

1 → 1-0 Tube

n no vización

1 12 1 W. C. C.

4.0

or the could be by

े ते ते विकेश

صد جبات 😁

ww. ede

Manager and the Albanderses

taking a samaga a

Service of the state of the sta

3. 3.

#2....

- 1-1**4%** 

SPECIAL WAY STANK Market Services B. District White he has PITTER PLEASE WHEN MENT ten it mile fine Ex-BOOKERS & SECTIONS

100 the same of the same of the part School of the state of of personality by the fiet if cance. To be MAN AND SECURE to the Planet

CHIEF IN MARKET MA

The Part of the State of the St THE PART OF THE PERSON LANCE ALLEGAN MORE THE date is tacked to the CETTER BE THE THE in the contract of the lends on paid in the anderet with the same ALE HAR HE WAR ines in terrouse.

deter a party description of the contract o

Tanang Wills Freihir per idles ferbenne La

# Cahiers

Con Marier Proper Halla de The surrous services Them took out 7000 A Sw of Science State (Spine See, New -TO BE THE WILLIAM OF THE PARTY. and the same a basic of There dering the late THE SECOND SECOND 2 2 1 1 1 "不是"中"四人大的中华。是 2 10 Ren Talay . 第二 中国 Sea To all Man Manager A MATTER OF THE PROPERTY OF TH MACHINE A.S. 到2000年2月10日

100 F Care The second secon 

M 1/23.31 toga de la

- 200

Constitution & Contract on the The same of the sa CHICA DATA OF SECURIOR SEC

# lettres étrangères

# Iris Murdoch et les impossibilités de l'amour

frileux et timoré.

edguo:

Success Keeper de la Arrende de la Arrende de la Carre de la Carre

11. font ce de 3u? 61 ge

Vertican But

rook ser = me

Fremiere ing Fremi

ier le gene !

Gui pone su
Dier la teu
Imment d'a lui
Diver en plus
Giver en plus

On dermer language of the control of

. Ce e percen

3377kgei 20.1984 34

f SCatigle and

S Barrier 18

Ser les energia rome dans a

honose en

Was Fellowing

in Treme a

يح وياود الن

- e iocie -

خدراو

dan de l'ane.

HAINS SH

DE LAN.

عدا دنگ ت

est Diffigs.

de titte be

er de proress

40000 30

smar det

ಎಂದ (ಜನ - ಎಲೆಯಾ

متعت<sup>ور</sup> والمرا

jures Sea

k -1877 \52

er Ciliac

ilimire 🛎

in the second of

- E. Bar

\_\_pr= 1= 2

التكلفلا بقدين

rocio 🏍

يتحل التدرية

 $(\mathcal{L} \cdot \mathcal{L}_{\mathbf{g}}^{-1} \mathbf{z}) \triangleq \mathbf{z}^{2} \cdot \mathbf{z}^{2}.$ 

1/3

-, gat Fratt

tatron E

دون جمعور

--- wit 272

1277 252

F. J. D. D. 12

party in the

5 Nation 82 (1) A 20 er, min min

ever of the , although the

۳ شدی جهرین Letter land

en industrial

\$ 2 ° F. 12

شه یم و

trace little

R. S

UCUN des romans d'Iris Murdoch ne pourrait se Murdocn ne pourrait ad dérouler ailleurs qu'en Angicierre. Les rites sociaux, les rapports civils, les mœurs, les contumes, désignent la Grande-Bretagne, et elle seule. Ainsi pourrait-on, sans trop de peine, extraire des ouvrages d'Iris Mur-doch un livre de cuisine qui rassemblerait beaucoup de recettes représentatives de l'art culinaire d'outre-Manche. En outre, les romans d'Iris Murdoch sont toujours situés dans cette classe moyenne composée de bourgeois frileux, de marginaux velléitaires et d'intellectuels à demi ratés.

Aucun personnage, ici, n'est exactement dans sa vie propre, comme s'il s'était produit quelque part une erreur dans le choix moral, et que cette erreur fût décisive et défini-tive. Cela est particulièrement évi-dent sur le terrain de l'amour : les héros d'Iris Murdoch ne conchent jamais avec la personne de leurs désirs, mais se retrouvent toujours au lit avec une autre. La haine et l'amour mènent ainsi un étrange bal-

Dans le Château de sable, qui vient de sortir en français, le décor est celui d'une public school durant les derniers mois de l'année scolaire. Il y a là le peuple des professeurs, pour les autres arts... >

Sous des appa-

rences trop sédui-

7 OICI un livre fragile et beau. L'un de ceux dont on pour-rait dire, citant le Jules

Renard du Journal, qu'il a été écrit

avec la pointe du cœur ». L'auteur

de ce roman, l'Américain Edmund

White - né en 1940, - ne nous est pas inconnu. Les éditions Mazarine

avaient publié l'an dernier Noc-

turnes pour le roi de Naples,

superbe récit baroque teinté d'oni-

Avec Un jeune Américain,

Edmund White emprunte les che-

« d'apprentissage ». Son héros est

un jeune garçon qui vit quelque part aux Etats-Unis dans les années 50, Il

est issu d'une famille aisée dont cha-

cun des membres, à commencer par

le père et la mère, semble s'attacher

à multiplier les excentricités. Ce sont des enfants gâtés par la vie :

belle maison, belles voitures, beaux

vêtements. Ces séduisantes appa-

rences dissimulent mal un autre uni-

vers, beaucoup moins rose. Le narra-

teur en fera les frais. Fasciné par

l'image d'un père despotique puis

par celle d'une mère simante, il

d'être rejeté. Première leçon de vie.

devra subir leur indifférence avant

Les expériences suivantes confir-

meront l'adolescent dans son opi-

nion. Qu'il soit la proje d'un prêtre,

d'un psychanalyste ou d'un ensei-

gnant, toujours il sera confronté à

cette cassure qui le sépare du monde

santes.

Les désarrois d'Edmund White

• La peinture avec leurs manies, leurs tics, leurs habitudes, mais aussi leurs rand'un « petit monde » cœurs, leurs querelles, leurs mesquineries. Iris Murdoch excelle dans l'évocation de ces personnages du second plan, qui sont nécessaires au dessin d'ensemble et à l'apparition des figures de premier plan. Ici, on trouve un professeur d'une bonne quarantaine d'années, marié depuis vingt ans, père d'un garçon sourcilleux et secret et d'une fillette qui se croit sorcière parce qu'elle est escore dans les rêves de l'enfance.

> Mor, c'est le professeur, ambitionne de se faire élire député du Parti travailliste, et, ainsi, de quitter l'enseignement pour la carrière politique. Mais il n'ose pas en faire l'aveu à sa femme, craignant, à juste titre, que celle-ci ne plaide pour l'acquis contre l'incertain. Cette situation fait de Mor une créature typique de l'univers d'Iris Murdoch,

Voici que pénètre dans l'espace de la public school une très jeune artiste-peintre, Rain, à laquelle on a demandé de faire le portrait de l'ancien principal de l'école, un vieil excentrique qui n'est pas loin d'être un sage à sa manière. Nous verrons Rain exécuter son ouvrage, et, dès lors, à l'intérieur du roman d'Iris Murdoch, va s'élaborer une réflexion sur le roman lui-même. En effet, Rain peignant le principal, c'est aussi bien Iris Murdoch écri-vant les amours de Rain et de Mor. D'ailleurs, Murdoch, à Caen, en 1978, l'avait dit : « La peinture sert souvent de métaphore explicative

dominer. Il n'est plus question ici de

rêve mais de mépris. Voilà le prix à payer pour passer de « l'antre côté », c'est-à-dire an-delà des bar-

rières de l'enfance. On y perd évi-demment ses illusions... Il peut paraître paradoxal de citer un écri-

vain européen pour évoquer Edmund White. Ne serait-il pas plus proche du J.D. Salinger de

l'Attrape-cœurs? Après tout, l'épo-

que, les personnages et les décors présentent des similitudes. Mais

cela ne suffit pas. Là où le héros de

Salinger (inoubliable quand il

demande à un chauffeur de taxi où

les canards des parcs vont se réfu-gier lorsque les rivières sont gelées) se voit perpétuellement infantilisé,

le personnage de White heurte de

pas le choix. Il se sait aussi condamné d'une certaine façon à la

solitude. Deuxième et dernière lecon

Le récit d'Edmund White oscille

entre les accents pathétiques du désespoir et ceux d'un humour salu-

taire, résultant de situations pour le

moins ambiguës. Le roman séduit

surtout par son écriture. Alors que tant d'anteurs américains, à l'image

du pauvre Norman Mailer, tombent

dans la facilité et les soap opera

(ces femilletons radiophoniques ou

télévisés de type mélo, financés par les fabricants de lessive), White

s'impose comme un véritable orfèvre

du style. Rarement, depuis Henry

James, on aura lu une prose aussi lumineuse et intelligente. Aucune

aspérité dans celle-ci : la phrase est

lisse, riche de jaillissements mai-

trisés. Le traducteur, Gilles Barbe-

de vie. Nous retrouvons Flanbert.

Bref, au premier regard échangé, Mor et Rain s'éprennent l'un de l'autre. L'amour fou vient bouleverser l'existence si raisonnable du professour. Mais, par une découverte involontaire (une lettre trouvée dans un tiroir), les enfants de Mor vont apprendre l'existence de cette passion. Donald, le fils, poussera son désespoir jusqu'an défi. Felicity, la fille, s'enfermera dans sa blessure. Nan, la femme de Mor, jonera la carrière politique, qu'elle annoncera publiquement, contre cet amour de l'homme mûr pour la femme-enfant. Rain disparaîtra comme elle est venue. Mor retrouvers son file. Et Felicity, entre ses parents réconci-

> Ces dialogues labyrinthiques...

liés, éclatera en sanglots sans bien

savoir pourquoi.

L'histoire est banale. Il en va sou-vent ainsi pour les intrigues d'Iris Murdoch. C'est que tout se joue ailleurs : dans la complexité de l'arrière-fond; dans la multiplicité des intrigues secondaires; dans la minutie des exposés, des descriptions et des analyses.

L'interrogation du Château de sable porte en vérité sur la nature de la personnalité humaine. Mor, l'homme de quarante ans, a construit son existence. Elle est morne et timorée, mais elle est à son image. C'est Mor qui a fait cette existence; et c'est elle, en retour,

qui a donné au professeur son visag ct son être. Qui serait-il s'il se précipitait soudain bors de ses limites et dans l'air libre ? Iris Murdoch, qui, bien que disciple de Wittgens ne se vent pes philosophe, répond par une fiction.

En même temps que le Château de sable, deux pièces de théâtre d'Iris Mundoch paraissent en fran-çais. Les Trois Flèches est une pièce en deux actes, située dans un Japon féodal qui aurait bien surpris Mishima. Il y est question du pou-voir, et de sombres machinations, La socondo pièco, les Serviteurs et la Neige, en deux actes également, fait surgir des gens énigmatiques dans un pays de neige. Elle a plus de ton que la première. Seulement, on ne retrouve ni dans l'une ni dans l'autre les traits que j'évoquais, et qui contribuent à faire de l'œnvre d'Iris Murdoch un tissu complexe de symboles. Le théâtre interdit cette lenteur descriptive, et ces dialogues labyrinthiques, qui font d'Iris Murdoch une des grandes romancières

HUBERT JUIN,

\* LE CHATEAU DE SABLE, d'Iris Mardock, traduit de l'anglais par Goorges Magnane. Gallimard. 319 p.,

\* LES TROIS FLÈCHES, suivi des SERVITEURS ET LA NEIGE, d'iris Mardoch, traduit de l'anglais per Jac-queline Genet et Jean-Louis Chevalier. Gallimard. Coli « Le Manteau d'Arioquin ». 267 p., 90 F.

# THOMAS MORE

présentée par ANDRÉ PRÉVOST, docteur ès lettre: SEULE ÉDITION INTÉGRALE ET COMMENTÉE

du MAITRE-LIVRE DE NOTRE TEMPS, Charte de la société pluraliste.

TEXTE DE MORE, en regard, traduction nouvelle. Introduction, biographie, portraits. La clé de l'Utopie. Notes. Tables. Un livre de référence permanente. Prix Bordin de l'Académie Française. Mame.

UN PRESTIGIEUX VOLUME relié toile de lin, sous écrin illustré, 18 x 24, 790 pages. Livré par retour, emballage renforcé : 170 F franco.

COMMANDES: A. PRÉVOST, C.C.P. 1.462-61 Z Lille ou chèque bancaire, 16, avenue des Fleurs, 59110 La Madeleine - Tél. (20) 55.29.16. Spēcimen gratuit sur demande.



Théologique, philosophique, poétique: un texte de maître,un livre de vie. 🎊

Callection "Figures" dirigée par Bernard-Henri Lévy



Collection "Folklore" **Christian BOUYER Folklore** du Boulanger

Préface de Claude GAIGNEBET

**MAISONNEUVE ET LAROSE** 

15. rue Victor-Cousin 75005 Paris - Tél : 354.32.70

brèche - lune yann - fulub follet

aquarelles de jacques kemener 24X32 de 104 p 50 ex. num, et 1950 ex. 15 quadri. ABER-DIFFUSION - 6, PLACE DE VIARINES 29210 MORLAIX

Important Editeur Parisien

recherche pour ses différentes collections

manuscrits inédits de tomans, poésie essai théatre. Les ouvrages retenus feront l'objet d'un lancement

par presse, radio et télévision.

Adressez manuscrit et C.V. à la Pensée Universelle

4 rue Charlemagne, 75004 Paris - Tél. 887.08.21.

Conditions fixees par contrat.

Notte contrar habituel est défini par l'atticle 49

de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire.

### des adultes, ces « maîtres prétendette, a parfaitement su rendre ces palpitations et ces finesses. tieux et cruels . Son destin sera scellé le jour où il comprendra le pouvoir de sa propre séduction.

BERNARD GÉNIÈS. Notre jeune Américain révèle des \* UN JEUNE AMERICAIN, d'Edmund White. Traduit de l'anglois par Gilles Barbedette. Editions Maza-rine, 384 pages, 79 F. liens de parenté avec le Henry de la première Education sentimentale de Flaubert. Comme lui, il utilisera ses échecs pour vaincre le monde, le

# Max Frisch sous le masque de Barbe-Bleue

(Suite de la page 13.)

Toute la vie mentale du docteur Schaad (nom qui évoque le mot allemand Schaden, signifiant « dommage, tort infligé ou subt ») prend aims la forme d'un interrogatoire sans fin, où remontent les souvenirs d'une culpabilité essentielle et diffuse et les symptômes plus précis d'une jalousie maladive. L'assassinée l'en a délivré en lui permettant une lois de regarder, grâce à une caméra vidéo, ses ébats tarifés. Le docteur Schaad aimait cette femme qui le trompait sans cesser de l'aimer aussi, car - le lit n'était pas pour [elle] un domaine très personavoir de la tuer ?

Trois mois passent, au cours des-quels le docteur Schaad, son cabinet déserté, jone au billard, nourrit les cygnes, voyage inutilement. Pour mettre un terme à son procès intérieur, il fait des aveux. La police le relache aussitöt : l'assassin vient d'être arrêté. Le docteur Schaed se jette alors en voiture contre un arbre. A l'hôpital, une voix interroge encore, inlassablement. Le procès reste ouvert lorsque le récit s'achève sur ces mots adressés, peut-être par lui-même, au docteur Schaad : · Vous avez mal.

# Une aventure esthétique

La perversité de ce petit livre où ione, avec une étonnante économie de moyens, un humour tout à fait singulier, c'est de mettre le lecteur dans l'incapacité de décider s'il est l'expression d'un désespoir radical ou d'un détachement serein. L'angoisse de la culpabilité est-elle ici conjurée ou sobrement congéPar comparaison, on songe à Ingmar Bergmann, d'autant plus que l'art du dialogue elliptique atteint dans ce livre des sommets rarement yus au cinéma, et que la parenté des thèmes entre le Suisse allemand et le Suédois est évidente. Mais peut-être la solution du problème est-elle dans un passage où, sous le nom allusif de Neuenberger (le Neuchâtelois), est convoqué comme témoin l'ami-rival-eanemi de Max Frisch, l'autre grand Suisse, Friedrich Dürrenmatt, qui vit à Neuchâtel, et que seule la philosophie passionne encore... Barbe-Bleue

diée? Que penser de cet accusé qui s'appelle Schaad mais dont le pré-

nom est Felix (heureux, en latin)?

scrait ainsi une réponse ironique de l'écrivain-artiste aux reproches de l'écrivain-philosophe : ce n'est pas la pensée qui doit l'emporter, et moins encore la matière, mais bien la forme. La perfection de ce jeu purement littéraire remet la biographie à sa vraie place, qui est très secon-daire. Max Frisch n'est pas un grand écrivain parce qu'il a en, et cont sans doute d'avoir, à soixante-treize ans, une vie amoureuse compliquée ; il l'est parce que chacun de ses livres apparaît comme une nouvelle aven-ture esthétique. Ce sont les livres qui comptent. Il y en a - et ce sont souvent les premiers dans la carrière d'un scrivain – qui, quoique impar-faits, se suffisent à eux-mêmes, comme Stiller, et d'autres si finement taillés qu'ils ne prennent tout leur éclat qu'à la lumière de l'œuvre entière - c'est le cas de Barbe-

MICHEL CONTAT.

\* BARBE-BLEUE, de Max Frisch. Tradeit de Fallemand (très bien) par Claude Porcell. Gallimard, 141 p.,

# reyues.

# **Cahiers Proust et autres**

- Le dernier Cahier Marcel Proust traite de l'accueil fait à l'écrivain par la critique anglaise. il s'ouvre sur un panorama historique allant de 1914 à 1946. On trouve ensuite des lattres inédites aux Bibesco, présentées par Philip Kolb. Et surtout de précieux brouillons sur lesquels Claudine Quémar avait accompli un travail considerable, qu'elle n'a pu mener à bien, et que reprend et complète Bernard Brun. Notations très développées pour un essai ou un roman : « Je venais de me coucher... ». « Je m'endormais si vita que je n'avais pas la temps de penser me dire que je m'endormais... >. « Depuis longtemps je ne dormais... » : vingt fois repris, ce thème semble un essai tâtonnant pour la fameuse ouverture de A la Recherche. (Etudes proustiennes, 352 p., 160 F. Galli-

– Les Cahiers naturalistes, dirigés par Henri Mitterand, publient l'étude, fort intéressante, du Dr Fernandez-Zoila sur les € névropathies » de Zola, réexaminées à travers le diagnostic détaillé qui fut établi per le Dr Toulouse, à la fin du dix-neuvième siècle. Le patient fut que. Plus savoureuse encore, la correction de

enchanté et réconforté par ce portrait psychique qui substituait au « bœuf de labour » d'une légende malveitlante l'artiste à la sensibilité

Si Zola est naturellement au centre de ces Cahiers, il est loin de les accaparer. Ainsi, le précédent faisait large place. à Mirbeau qui revient à la mode. Aleksandra Gruzinska décrivait le « roman d'amour » personnel de l'écri-vain avec une femme cruelle qui le « martyrisait », le poussant au bord du suicide. On retrouve la marque de cette expérience dans tous les romans de Mirbeau, du Calvaire presque autobiographique — au Jardin des supplices. (N= 56 et 57. 240 pages. Abonnement, 100 F. Fasquelle édit.)

- Delta consacre un numéro (bilingue) à Nabokov. (Nº 17. 30 F. Université Paul-Valéry, BP 5043-34032 Montpellier Cedex).

- Deux inédits dans Standhal-Club : comment Romain Rolland voyait Standhal, en 1887, dans une longue dissertation fort criti-

Brunetière qui ne ménage pas plus le sujet du discours que son auteur. En 1943, dans son journal, R.R. fara ses délices de la Chartreuse : e une musique de Mozart », e l'essence du rêve ». (1º trimestre 84. 50 F, 3, Montée M. Gignoux, Grenoble).

- On ne s'étonne plus de l'éclipse rituelle qui suit la mort des « grands écrivains ». Le souvenir persistant de quelques « petits » est-il plus surprenant ? Ainsi d'Henri Calet. On lui a voué des cahiers d'une qualité particulière dans leur présentation et même leur esprit : qu'on y parle ou non de Calet, il est toujours là. Le dernier Humeurs, (n° 8), s'ouvre per un dialogue posthume entre Boris Vian et Raymond Guérin, Dans le précédent (6-7, numéro double, 75 F), Calet nous emmenait à Bordeaux....

Ces cahiers-là ne s'appellent pas Cahiers Calet. On leur a donné le titre d'un petit livre du romancier: Les Grandes Largeurs. (Association H. Calet, 11, rue Barrault, Paris 13º. Abt à quatre numéros, 190 F.)



illustre de nombreuses photographies, sur les jeunes beautes de l'Asie du Sud-Est, ceux qui les aiment, ceux qui les exploitent, ceux qui en revent ou... moralisent à leur sujet. Une œuvre iconoclaste, contre tous les tabous et l'hypocrisie ambiante. Chez votre libraire, ou Diffusion ALTERNATIVE 36 rue des

Bourdonnais, 75001 Paris.

# eriorèttil eriotsid

# Une lettre imaginaire de Lord Byron

neff décida qu'il entreprendrait une apologie de Byron. Il vient de l'écrire et de la publier. Son livre « recommaissant et complice » est une biographie de l'auteur de Don Juan, en même temps qu'un autoportrait. personnage qu'il dépeint... Mais qu'aurait peusé le poète anglais de cette peinture? Pour le savour, nous avous imagis répouse de Lord Byron à sou

Mon cher Gabriel,

Si vous saviez quel rendez-vous j'ai rensis pour vous écrire (hélas! mon absence ne me permet pas d'autre présence auprès de vous), vous me jugeriez étrangement fra-ternel à votre égard... X. n'est pas son «état», je ne puis rien dire de qu'elle a l'habitude de mes retards. lci-ailleurs, elles pardonnent plus facilement que là où vous vous trou-

livre la Diététique de lord Byron, car après cette lecture je me sens erestauré » au sujet de l'homme beaucoup plus que je ne m'y serais attendu. Ce qui est curieux, c'est que j'ai toujours eu le pressentitoute mon existence connaîtrait up jour son heure de gloire. Cependant à votre place, je n'aurais pas intitulé cet ouvrage la Diététique : il faut vous dire que mon hygiène de vie tenait de l'«excès» – et non de la raison, comme semble l'indiques l'étymologie de votre expression. Ce fut d'ailleurs l'une des causes principales de mon « jeune départ ».

Comment? Grace à vous. j'apprends - une fois de plus -qu'on a cru dans le monde au simu-lacre funéraire monté par quelque respectable compagnie des hommes! Non, je maintiens ce mot « départ » puisqu'il ne s'agissait là que d'un simple changement d'air». Vous qui avez connu comme moi-même ces sensations d'étouffement au sein de leur assisloissez aller leur mauvaise parole... La poésie d'un homme est une faculté à part : c'est une âme, elle n'a pas plus de rapport avec l'individu de tous le jours que l'inspiration n'en a avec la pythonisse quand elle descend de son trépied.

Moi, j'étais une plaie ouverte, remplie d'un fiel volcanique du début jusqu'à mon départ. Je ne nie pas que, sous le «cratère» (pisoye-ble chair humaine!), sommeillait cet esprit autodestructeur dont les biographes me rebattent les oreilles. Hélas! Nul n'échappe à l'hérédité, quand bien même voudrait-il enfreindre ces lois naturelles : comment oublier les crimes de mes ancètres Gordon, perpétrés de génération en génération? Comment se débarrasser de la folie des Byron (bien que séduisante - si dangereuse!)? Une force « noire », obscure, brisait immanquablement tous mes «miroirs» successifs avec une cruelle persévérance qui fit de moi cet ouvrier du « mal de vivre en vets » ~ parfois en prose.

Quand it débarque à Missolon-ghi, le 5 janvier 1824, Byron a

rouge les Maximes de La Roche

foucauld, le « livre sacré ». Ce

détail enchante Matzneff. Il y voit

ca qui résume les comradictions

de son héros : « pessimiste allè-gre », « égoïsme généreux »,

e pédéraste couvert de

léon, tira de ses lectures les prin-

cipes d'une vie ardente et, de

celle-ci, la matière de ses poèmes. En byronien au fait des travaux des byronistes, Matzneff

passe en revue les grands thèmes d'une eventure où la dié-tiétique, l'amour et la mort sur-

ques; ce « cœur pur » nous devient plus proche que la plu-

Hauser et Christian Cambuzet ?

Selon Matzneff, oui surveille au-

tant son corps que son style, la

diététique est un « art de vivre ». Chez Byron, il découvre une « at-

tention extrême à tout ce qui

touche à la cuisine » et, entre

l'eau et la vin, le jeune et la bombance, l'ordre et le dérèglement, des pratiques qui ressemblent

La fuite de Byron, le « sybarite

spertiate » qui nage pour oublier son pied bot, Matzneff l'explique

d'abord par son dégoût de l'An-

gleterre, pays qui inventa le standing » et étendit l'obses-

sion du « niveau de vie » su

monde entier. Allant de la dèche

parmi les habitants des pays pauvres, Grèce, Italie, Turquie. Il ac considere comme « l'autre géant du premier quari du XIX siècle » (Taliandier 365 p., 98 F.)

Que viennent faire ici Gaylord

part de nos contemporains.

ent sans oripeaux romanti-

mmes », « gournand frugal »...

Byron, disciple de Lucrèce,



Dessin de CAGNAT.

«Il n'y a rien qu'un homme ne puisse parvenir à croire à force de s'y appliquer.» Sous forme d'argu-

ments, de convictions et même

d'excuses, «sa» propre explication de «ses» propres échecs n'est

qu'une amie complaisante. Je vous dis cela parce que je dois avouer

que souvent, en trompant les autres, je trompais tout d'abord moi-même.

Oh! ne prenez pas pour men culpa ce qui ne prétend qu'à la tardive lucidité...

Annabella, lady Byron, était vul-nérable par son désir de sacrifice.

Le tort n'appartient qu'à moi de l'avoir rendue «forte» en la sacri-fiant à mes hantises. Caro était le

contraire de cette dernière, mais

sīves, tout aussi fragile. Les femmes

capables d'un amour trop généreu-sement aveugle possèdent, pour la

plupart, un sens d'autrui fatalement

étroit; leur volonté et leur rançune sont inexorables. Osez sortir de leur

rève : yous devenez un monstre... La

Le bonheur véritable m'est venu

de celle qui négligeats le souvenir comme une lubie de mauvais goût.

sem, voilà un art qu'il est difficile d'apprivoiser... Face à Augusta, la seule, «ma seule» c'est

seute, "mot qui étais et resterai toujours, à jamais vulnérable. Mon Augusta! Mon angel Virtuose de jole... L'inceste, un crime? Non, les anges sont tous

parents. Vous ne vous êtes pas trompé, mon cher Gabriel: l'unique

amour de ma vie était Augusta, ma

Vous vous dites certain de mon

salut: «Byron sera, au jour du Juge-ment, reçu par le Christ.» J'ai à saluer en vous une si grande foi !... (J'avoue qu'à la mienne il arrivait parfois d'être pied-bot, lors de mon

voyage sur terre.) Mais je tiens à

vous faire savoir qu'aici-ailleurs.

les choses ne se passent pas exacte-ment de la sorte : le Christ est bien

trop occupé pour pouvoir remplir les fonctions de « portier du Ciel ».

temps déjà et pourtant toujours présent parmi les hommes : voilà mon saint! «Cette absence même

Mais revenons à « nos » amours. En parlant d'Annabella, vous affir-

mez qu'aelle n'a pas su être la

femme d'un écrivain ». Mon ami, au

risque de vous heurter, il me semble

qu'à travers Annabella votre repro-che s'adresse à celle que vous avez

tant aimée (et aimez sans doute

encore), et qui n'est plus officielle-ment votre femme. Mais, que diable

wous a-t-il pris d'épouser Tationa au mois de janvier? A Londres, de surcrost! Serais-je présent dans votre esprit au point de « revivre » en vous les échecs de toute ma vie?

Certes vous êtes seul maître de vos

choix. Cependant, je ne comprends pas comment vous arrivez à distinguer, à la fin, ce qui vous vient de moi et ce que vous me prêtez, des choses qui n'appartiennent qu'à vous-même! Si j'en avais encore, mon orgueil serait flatté d'un si fort

lien entre moi, vous et moi, à l'inté-rieur de votre être. Mais l'amitlé

que je vous porte juge par trop byronien votre sacrifice. Moi, qui

ai cessé, il y a si longtemps déjà, de me justifier à moi-même mes pro-

pres actions, aimerais toutefois

pouvoir y apporter quelques correc-tions d'auteur, si elles devaient se

reproduire... Quitte à vous faire Byron, faites-vous celui que je n'ai

pas eu le temps de devenir. Ainsi vivrez-vous ce que je m'apprêtais à

vivre en écrivant «mon journal à

Venisc». Ce journal qui contenait

«mon essentiel» et qui fut brûlê vif,

PCC ALEXANDRA JAMES.

réduit à la poussière.

qui fait ma présence. »

Etre «ailleurs» depuis si long-

mémoire du cœur est un rongeur.

Connaissez-vous cette brûlure du flot substantiel qui jaillit irrésisti-blement au lieu d'obéir au comptegouttes habituel des gens « notmaux » ? Je le pense, car... L'amow – le désamour, la fin, – la mort qui louche derrière la moindre naissance : ce sujet revient comme «foscené » sous votre plume.

Dans «votre» Diététique, vous parlez surtout de mes attaches sentimentaux. Pourtant, j'étais dans ce monde des vivants un étranger. Un esprit errant au-delà de leurs amours, en deçà de mes pasteur amours, en aeza de mez pas-sions. Vous évoquez « nos» amours avec une telle faculté d'identifier Matzneff à Byron et Byron à Matz-neff que, pour vous dire la vérité, nts je m'y perds! (C'est ainsi, quand on a trop longtemps vécu ensemble : vous m'enseignez ici d'une trop grande fidélisé.)

Vous vous attardez long sur mes penchants pour les «moins de seize ans». Le charme de la prime jeunesse est indéniable... Mais, pour ma part, je n'ai jamais été «véritablement» marqué que par des «semmes». La pureté qui vient de l'inexpérience n'est à mes yeux qu'une lueur encore muette -une promesse lointaine du jour. Par son cantonnement fanatique dans la vertu, l'« innocence adulte» représente certainement un intérêt plus grand. Comprenez-moi: l'attrait des « plus de seize ans », pour être plus vorace, offrait incomparable-ment plus d'inspiration à l'écrivain que j'aimais à être.

Si j'al pu dire, à un moment de ma vie, que Caroline Lamb et lady Byron ont détruit mon existence morale, n'oubliez pas que j'affir-mais avec la même certitude que :

y rencontra tous les plaisirs et,

Le mariage raté avec Anna-

bella (« punaise vengeresse »), en 1815, quand il cède au « dé-

lire de la théologie nuptiale », se passion pour Caroline Lamb (« ange-démon »), n'empêchent

pas que, depuis l'adolescence, il s'abandonne aux délices de la

transgression, y compris en com-pagnie des « rejetons de noble souche ». Son Don Juan est

d'ailleurs un angelot fragile, qui devient la proie des femmes.

« initiateur à la vie de l'esprit », comme Nietzsche et Chestov,

Baudelaire et Sade, et un e en-fant du doute », il ressemble fi-

nalement au Christ. Un parfum de scandale se mêle aux vapeurs

d'encens qui moment des der-nières pages de la Diététique de

Lord Byron. Celui qui se prit pour

est mort avec un « courage dé-

sinvolte » qui peut avoir valeur

d'example. Il s'est accompli « en restant fidèle à se vocation sin-gulière ». Comme il ressemble

peu à ce sombre désabusé que, depuis Hugo et Lamartine, ses

nous avait appris à classer avec

les pleumicheurs insupportables !

★ LA DIÉTÉTIQUE DE LORD BYRON, de Cabriel Matz-neff, La Table roade, 216 p., 79 F.

• Gilbert Martineau, consul de

France à Sainte-Hélène, qui a consecré pluseurs livres à Napo-léon, public, lui aussi, une biogra-phie de Byron. Il le considère

une incernation de Sardana

Pour Matzneff, si Byron fut un

sans honte, la volupté.

Un pessimiste allègre

# histoire

# De Gaulle jugé par un Anglais

• Les difficiles relations du général avec la Grande-

THE PERSON SEED ON THE

NCORE un livre sur de Gaulle, pourrait-on s'excla-mer, alors que paraît l'ouvrage de Bernard Ledwidge! Et pourtant ce De Gaulle écrit par un diplomate britannique, qui a longtemps servi dans notre pays, qui ne lui cache pas sa sympathie et qui se fait - une certaine idée de la France >, apporte d'intéressantes lumières sur les relations entre le général et les Anglo-Saxons. Sou-vent au bord de la rupture avec Churchill, Roosevelt ou Eisenhower pendant la guerre, de Gaulle rederient à partir de 1958 un partenaire encombrant et malcommode. Le premier ministre Macmillan, délaissé par le général - « Ne pleu-rez pas milord! » - au profit du

chancelier Adenauer, s'est chanceller Adenauer, s'est convaincu que pour le nouveau président de la République « l'Europe des Européens » excluait la GrandeBretagne. Et, selon Bernard Ledwidge, quand la France sort de l'OTAN, cela marque l'affranchissement de de Gazille à l'égard du 
monde anglo-saxon et le véritable 
tournant de la politique étrapaire du tournant de la politique étrangère du

Toutefois, peu à peu, de Gaulle, sur les instances de M. Michel Debré, devenu en 1968 ministre des affaires étrangères, accepte de révi-ser son jugement à l'égard de la Grande-Bretagne. Et c'est en février 1969 la fameuse « affaire Soames ».

Sir Christofer Soames, gendre de Churchill, nouvel ambassadeur britannique à Paris, est reçu par de Gaulle le 4 février. Le général lui fait une offre de coopération beaucoup plus étroite entre les deux pays dans les domaines de la diplomatie et de la défense; coopération qui serait ensuite discutée avec l'Allemagne et l'Italie, c'est-à-dire hors du cadre du Marché commun européen et de celui de l'OTAN.

Bernard Ledwidge explique com ment le compte rendu de cette conversation officieuse fut alors reça avec méfiance par le Foreign Office. Il révèle que M. Couve de Murville, premier ministre, averti de cet entretien par un coup de téléphone du général lui-même, après son déjeuner avec M. Soames, lui

mersient les Allemands. Ce qui se produisit effectivement le 11 février, lorsque le premier ministre Harold Wilson rencontra à Bonn le chancelier Kiesinger. M. Ledwidge souligne que le secrétaire au Foreign Office, M. Michael Stewart, « brûlait de tout révêler aux Américains et aux Cinq et de ne rien accepter

Lorsque de Gaulle apprit la façon de procéder des Britanniques, il fut a le plus furieux de tous ». Il s'ensuivit une guerre de communi-qués. M. Ledwidge a la conviction que le genéral n'a pas vouin tendre un « piège » aux Britanniques, mais ces derniers, par leur comportement désinvolte, ont peut-être trouvé comment se venger du « veto brutal » opposé par de Ganlle en 1963 à

Marché commun. Le climat des relations entre la France et la Grande-Bretagne en a été pour long-temps troublé, comme on le voit encore aujourd'hui. André Fontaine pouvait à juste titre se demander dans le Monde du 11 mars 1965 : - Comment progresser aussi long-temps que malodresses et manocuvres viendront périodiquement entreteur une méfance dont ou se demande s'il sera possible de venir à bout un jour? - Ce scepticisme one partage Bernard Ledwidge ne l'empêche pas de dire tout au long de son livre son admiration pour « le plus grand des Français ».

ANDRÉ PASSERON, ★ DE GAULLE, de Bernard Led-

# A politicien, politicien et demi

(Suite de la page 13.)

Que le général pratique le «bluff», passe ancore : il a averti, dès le Fil de l'épée, qu'il voyait là une vertu de stratège. Ce qui chiffonne Guillemin, c'est que, sans autre mobile, cette fois, qu'une ance personnelle peu noble, il ajoute à la rouerie un mépris affiché pour la plupart des témoins ou des exécutants de ses tours. Les mots cingiants sur les militaires, ses pairs, abondent ; ils ne sont pas tous apocryphes. Plus encore, les civils, ces « pékins », en premient pour leur manque de grade, y compris devant des subor-donnés : « Votre pauvre ministre », dit-il, de Bidault, à l'ambassa-

UILLEMIN ne comprend pas qu'on se montre plus ficelle que le personnel qu'on fustige. A politicien, politicien et derri, semble dire le général dans sa superba et non sans délec-

Des expressions de regret, Guillernin passe à celles de chaorin - les mots « navré », « navrant », reviennent souvent sous sa plume, - lorsque le mépris de de Gaulle paraît englober les Français eux-mêmes. Non à cause du mot « veaux », non avéré, mais en raison des mensonges dédaigneux qu'il leur sert sciemment sur leur histoire, leur comportement immédiat, ou sur cette « grandeur » à laquelle ils renâcleraient et qu'il se garde de définir, de même que la « participation », comme s'il s'agissait d'une autre forme de ruse - n'a-t-il pas avoué : « Je les amusais avec des dra-

On pout contester à Guillemin le droit de farcir ses citations de réflexions in petto de son cru, ce qui n'est pas de parfaite orthodoxie historienne, mais non sa préférence de croyant pour des finslités politiques plus hautes, comme chez Jaurès. En somme, aurait aimé que de Gaulle restat pur des procédes subelternes qui l'écœuraient chez les autres, et révat pour nous d'une ambition plus vaste que celle de lui obéir aux heures graves. Cela a un nom qui n'a rien à voir avec le chipotage. Cela s'appelle la déception.

BERTRAND POROT-DELPECH.

\* LE GÉNÉRAL CLAIR-OBSCUR, d'Hearl Guillenia, Scall,

# essais

# Faut-il désespérer de la sociologie ?

• Peut-on dire pourquoi les sociétés changent?

UEST-CE qui fait que les hommes bougent? Cette question n'a pas fini d'occuper les esprits. Voilà bien longtemps que la philosophie et maintenant la sociologie attendent l'expert en borloggie mi lene explil'expert en horlogerie qui leur expli-quera le pourquoi et le comment de la grande mécanique des sociétés

A vrai dire, les candidats n'ont pas manqué dans l'histoire des idées. éalistes, marxistes, fonctionnalistes, culturalistes, structuralistes... ont tenté, chacun à sa manière, de trouver la clé, d'énoncer le système expliquant de façon définitive la dynamique du changement social. Plus près de nous, on a vu fleurir de nombreuses théories (de la modernisation, du développement, du chan-gement culturel...) visant à nous gement curure..., visa... révéler pourquoi le monde va

Toutes ces constructions présentent un inconvénient ; aucune d'elles ne permet de rendre compte de la totalité des phénomènes observés. Elles comportent même tellement d'exceptions qu'on peut difficile-ment les prendre pour des règles. En fait l'aventure humaine est si com-plexe, elle dépend d'une telle quan-tité de facteurs subtils – économitité de facteurs subtils - économiques, psychologiques, idéologiques, - qu'il paraît atopique qu'on puisse en dégager les lois. Tel est le constat désabusé que fait le sociologue Raymond Boudon dans son livre la Place du désordre, consacré à la critique des théories du changement social.

Disons-le tout de suite, cet ouvrage souveut arda, qui s'intéresse surtout à la méthodologie des sciences sociales, n'est nullement difficile d'accès. Ecrit avec allégresse et rempli d'exemples concrets, il promene le lecteur chez les villageois indiens ou les entrepre-neurs colombiens, les médecins américains ou les ouvriers français, les capitalistes allemands du seizième capitatista antenanos du seziente siècle ou les tisserands anglais du dix-huitième. Il se lit comme un livre sur les jeux, où l'auteur étudie la façon dont les hommes tentent de sauver leur mise et de trouver une stratégic conforme à leurs intérêts. Qu'est-ce qui les pousse à investir ou à consommer, à innover ou à suivre la tradition, à se révolter ou à se soumettre, à se grouper on à rester chez

Raymond Boudon montre com-ment, pour répondre à ces questions,

les sociolognes sont partis à la recherche de la pierre philosophale qui tiendrait dans la formule magique suivante : «Si A, alors B» — autrement dit, si nous sommes dans la situation A ayant telles caractéristiques, nous aboutirons nécessaire-ment à la situation B ayant telles autres caractéristiques.

Exemples parmi d'autres de ces propositions à vocation explicative, citées par Raymond Boudon: - La modernisation entraîne une laïcisation de la société; ~ L'industrialisation provoque

un éclatement de la famille élargie et favorise la famille nucléaire; - Le développement conduit à intégrer de plus en plus les individus dans de grandes entreprises bureau-

cratiques;

- L'inégalité entre pays riches et pays pauvres tend à s'accentuer, car les seconds ne peuvent décoller sans les socome. ... aide extérieure.

> Le désir de légiférer

Toutes ces propositions sont confirmées dans de nombreux cas. Malheureusement, elles sont aussi contredites dans d'autres. Si la pratique du culte diminue dans les sociétés développées, le sentiment religieux y demeure bien vivant. L'industrialisation au Japon a plutôt renforcé la famille étendue, et, en Europe comme aux Etats-Unis, les solidarités familiales demeurent fortes. Le nombre de petites entreprises n'a cimiané ni en France ni en Italic. Le Japon s'est développé au dix-neuvième siècle sans aide exté-

Ces mécomptes impliquent-ils que toutes ces propositions sont fausses ou inutiles? Pas du tout, repond Raymond Boudon, leur tort est simplement de prétendre avoir une portée universelle, alors qu'elles ne peuvent s'appliquer que dans certames situations et sous certaines conditions. Ce qui est en question, ce n'est ni l'apritude de la sociologie à avoir une démarche scientifique ni à dégager certaines régularités, c'est sa prétention à légiférer pour l'humanité entière, à vouloir embrasser la totalité de l'histoire et à confondre ses déductions avec la

modèles. Mais ils ne sont jamais que des cadres formels, nécessairement fragmentaires. Ils ne peuvent tout expliquer. Ils ne peuvent se substi-tuer à la réalité, qui sera toujours plus complexe que toutes les constructions intellectuelles

La sociologie peut élaborer des

Raymond Boudon s'efforce, notamment, de réhabiliter deux notions fort mal vues des sociologues : le basard et la subjectivité. Puisque le basard existe, rien ne sert de le nier, sous prétexte qu'il est non de le nier, sous prétexte qu'il est non scientifique ou insignifiant. D'autre part, en disciple de Max Weber, Raymond Boudon part du postulat que les mouvements sociaux sont la somme de comportements indivi-duels et que ces derniers répondent à une certaine rationalité – même si celle-ci n'est pas évidente à première vue. Seule la démarche pragmatique qui consiste à se mettre dans la pean des acteurs de l'histoire permet de s acteurs de l'histoire permet de comprendre pourquoi, dans telle situation concrète, ils agissent de

telle façon et non d'une autre. Vouloir expliquer l'histoire des commes par la lutte des classes, les contradictions structurelles, les conflits de pouvoirs, on le choc des idées et des valeurs, c'est toujours réduire la complexité, amputer la réalité et donc s'exposer soit à inventer des concepts vides de seus, soit à être rapidement démenti par les

S'il réfute la légitimité des grands systèmes qui ont prétendu expliquer le devenir de l'humanité, Raymond Boudon ne veut pas pour autant désespérer de la sociologie. Il sonhaite seulement que les sociologues assignent à leurs théories leur juste place. Pour lui. . il n'existe de théories scientifiques du changement social que partielles et locales. Pour avoir méconnu cette réalité et avoir péché par orgueil « les grandes théories du changement-social qui ont inspiré le positivisme et le marxisme, le culturalisme et le structuralisme, le fonctionnalisme ou le développementalisme peu-plent une sorte de cité des morts ».

FRÉDÉRIC GAUSSEN. ---\* LA PLACE DU DESORDRE de tymond Bondon, PUF. Collection Raymond Bondon, PUF, Collect - Sociologies - . 245 p. 100 F.

# biblications

LIBRAIRIE LITTERATI RE Salomon MALKA LIRE LEVINAS Ed. CERF Paris Guy SUARES VEILLEUR, OÙ EN EST LA NUIT? Ed. CANA Paris DIMANCHE 15 AVRIL 10h.13 h

BIBLIOPHANE: 26 rue des Rosiers Paris

Les liaisons

and the state of t

grad trait super \$

42.00

THE STATE OF THE SEC

gratian concerns

対点,変化なるという 海豚

the second second

garlanda de la 🖰 🦓

gation for a r 🤏 🥞

ent out to the terminal

and a new year way.

Tomas Santa In Pro. 1988

JUNE OF BUILDING

of the a District

3 A-5 11 WE'N

Server in the same An 1222-20 52 268

A management of

36 78 Pr ... - " L. Med.

Estate Estate

Transcription of the second

Fig. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2

The same

TOTAL STREET

The second

20 30

The second second

Property and A STORY OF STREET

. . .

A Part Name

÷ 101,1

general constrain

그의 얼마나 그 보기들의

VISHINA, HEND

hihppe Lake

la mort en solitaire `**⊜** ::..... ورسي برم والآث

water for glass before the case of the land lands for the land there's page calling the के व्यक्तित्र का ताला का **क** ga succession of the Andrews \$51 a. raus + r. agr Applied to the series of the s Median Consu \*\* 855 Turn 120 Turn 190 1 Column v. - tala Stemmont of a Mose वेश का <sub>भवता प्र</sub>ाचन । 🗫 Madac on York, on <sup>1</sup>ADE om de la eugen STEED TO THE STATE in himmer wert at par DAMES AND STREET D Same and The במ יויבי יוד ובי בב 1250 Sec. 200 the state of the state of The war and the THE ROTTON WINDS A see Jones Land Land

Auto Persona, compete to deprese Auto Colle pose referat dark 750 reschance. D'automá national ou se service Servent street spend Comme & see for Schoolings, dans for School care Lucius Armbide and Lucius and shoul michanis art at \$6. Delica & prints & state tioners & son principle seed ferret Aces the State of the St

THE PARTY OF THE PARTY. THE PART OF THE PART OF MANUFACTURE ! or Viter has filled party



THE REPORT OF THE RESERVE AND ADDRESS OF THE RES

· 1274. (18.1年) 14.1 Service or year and a service of 1000年の日本語は1000年度 \* NEXAMERAL TO



18

Le clima de la France de la Fra

E PASSERON

. de Ветарі 14 460 р., 120 г.

demi

: ຖອ<sup>j</sup>Aado tege. Ce qui

ie un menns de ses tous

dent : ils ne

*Pēkm*s ≥, e<sub>ll</sub>

it des suog.

i embassa.

us Scelle que

hen et 150

ı sans qeleç.

:s de chagns

ent sous g

englober <sub>les</sub>

. P. a.uulei

cette e gran

e Genne <u>.</u>

Cure see

vec des en

Tations >

Tarte (m)-

Cur des fra

. . . . .

:a:"e""-25 @:

- De :- 25

ಲಾಗಾಗುತ್ತ

ELPECH

Herran, See

gie?

المراعث الثناء

10.00

100

14 May 75 17 12 27

1 (1157) € 10 (1157)

-\_\_\_=

10730 - 7755

22.2

. .: : \*-

Name (

11,144

 $a_{ij}$ 1.2

Lilia

non aver-

# MISHIMA, HÉROS D'UN FILM

# Les liaisons politiques

Custorze ans après se mort, lui l'intellectuel, caricaturer les la Constitution démocratique et alors que la Japon, ne semble plus guère attacher d'importance ni à son œuvre littéraire ni à son message politique, Hollywood met en scène la vie exaltée et la mort dramatique de Yukio Mi-

Le tournage a commencé ce mois-ci au Japon sous la direction de Paul Schrader (le scénariste de Taxi Driver). Le film est coproduit par le directeur d'une compagnie cinématographique japonaise, M. Mataichiro Yamamoto, et per Françis Coppola, pour la partie américaine. Le financement est principalement japonais. L'acteur choisi pour le rôle de Mishima est Ken Ogata, un spécialiste des rôles de samourai à la télévision.

Quelle gageure que de faire re-vivre Mishima à travers un regard étranger, sans pouvoir vraiment mettre en lumière toute une zone d'ombre, tissée de japonicité, de secrets, d'amitiées particulières et de liaisons politiques qui ont joué un rôle important dans la vie et dans l'œuvre de ce personnage doué, narcissique, morbide et fantasque — en tout cas complexe que fut l'écrivain ! C'est un peu comme si un Japonais s'attachait à restituer la vie de Gabriele

A moins, bien sûr, que l'on s'en tienne à une version de bande dessinée, sensationnelle, sangiante et expurgée de la vie de Mishima. Son comportement théatral et exhibitionniste — si peu japonais, - sa gloriole militariste et surtout sa mort spectaculaire s'y prêteraient.

Lui-même, dans Yukoku (patriotisme), le film qu'il réalise en 1962, n'avait-il pas choisi de sa peindre en officier nationaliste faisant le sacrifice de sa vie au cours d'un hara-kiri sanglant et prémo-nitoire pour défendre l'honneur de militaires séditieux au nom de la

notions d'honneur, de force et d'amitié viriles en jouant des rôles de samourai et de gangster dans des films de série B ?

Deux aspects de la vie de Mishima sujets à controverse et par-fois même tabous ici, ses penchants homosexuels et ses liens avec une extrême droite qui garde la nostalgie du passé impériel et militariste, seront-ils traités dans le film ? On l'ignore, mais il est intéressant de noter que ce regain d'intérêt pour Mishima coïncide avec la présence, à la tête du gouvernement japonais, d'un poli-ticien qui l'aida, semble-t-il, dans certaines de ses entreprises extrémistes : M. Yasuhiro Nakasone, premier ministre.

Dans un article récent abordant

ces relations, un journaliste britannique, M. Henry Scott Stokes, auteur de l'ouvrage le plus compiet sur la vie et l'œuvre de Mishima, The Life and Death of Yokio Mishima, apporte des révélations sur ces relations (1). Il écrit notamment : « Nakasons aida Mishima à établir sa réputation d'activiste de droite à la fin des années 60, époque à laquelle Mishima obtint des privilèges tout à fait inhabituels pour son armés privée, connue sous le nom de Tatanoksi (la société du bouclier). Il reçut le soutien actif de politiciens conservateurs, y compris le premier ministre Sato. Nakasone facilita les contacts avec des officiers. C'est de ceux-ci, et sous la pression de politiciens, que Mishima obtint le droit d'entraîner la Tatenoksi au camp d'élite des forces armées nationales de Gotembe, sur les pentes du mont

M. Nakasone était ministre des forces armées en 1970, année au cours de laquelle Mishime conclut ie plan d'un coup d'Etat nationapacifiste imposée en 1947 par les Etata-Unis au Japon veincu (le réforme constitutionnelle reste l'un des thèmes favoris de M. Nake-

D'après M. Scott Stokes, l'écrivain se serait rendu compte en avril que, contrairement à cetre ne le soutiendraient jusqu'au bout de son entreprise, C'est slors qu'il conçut l'idée d'une ultime tentative de soulèvement, time tentative de soulèvement, puis d'un suicide spactaculaire au quartier général des forces armées à Tokyo, le 25 novembre 1970. Mais sa harangue nationaliste aux quelques centaines de soldats rassemblés sous le menace (Mishima et ses trois inspace sides punios projet un projet p jaunes aides avaient pris un géné-ral en otage) ne lui valut que des quolibets. Son suicide, ou plus exactement se décapitation per l'un de ses aides après ou'il se fut éventré, fut une horrible série de ratages. M. Nakasone condernne ience tenente l'action de Mi-

L'annonce du film n'a guère suscité d'émotion au Japon. Contrairement à ce qui se passe en Occident, particulièrement en France où Mishima est encore apprécié, les nouvelles générations japonaises, gavées de matéria-lisme et dépolitisées, paraissent bien peu sensibles au romantisme, à l'esthétisme morbide et ma. Il semble bien que ce film vise d'abord un public américain et tous ceux dui connaissant surtout Mishima par une mort que l'on dirait faite pour le cinéma.

R.-P. PARINGAUX.

(1) Article da Japan Quarterly (janvier-mars 1984): «The Life and Death of Yukio Mishima», édi-tions, Farrar, Straus an Giroux, New-York; éditions Tutie and Co. Tokyo.

# DANSE

# SANKAI JUKU AU THÉATRE DE LA VILLE

# Le lapin flegmatique

et révolte du corps contre les contraintes extérieures. Il fait la différence entre le courant éruptif et flamboyant de Ko Marobushi - Carlotta Hikéda, et le style plus ascéti-que d'Amagatsu, chorégraphe du Sankai Juku.

Sankai Juka.

Sankai Juka.

Sankai Juka.

Sank doute il n'est guère possible pour les spectateurs du Théâtre de la Ville de déchiffrer les arcanes de ce groupe — et certains le déplorent, — mais, d'une fois à l'autre, ils retrouvent les symboles, les gestes, les sons, les maquillages, tout ce qui constitue un univers bien identifiable : les personnages an crâne rasé peint en bianc, les mains griffues de nouveau-nôs, les bouches ouvertes de poissons échoués sur le sable, les lapins blancs, l'espace soénique découpé en cercles, carrés, triangles, la musique circonstanciée de Sato et le rituel très travaillé des lumières.

Même si l'on n'est sensible qu'à la beauté insolite des images, elles sont amenées avec une telle science qu'on en perçoit intuitivement et amenecs avec une tette science qu'on en perçoit intuitivement et sans effort le processus créatif. La danse elle-même, avec sa progres-sion lente, son système répétitif engendrant une certaine hypnose, abount toujours à un moment uni-

Pour chaque nouvelle création, Amagatsu choisit un thème qui per-mettra de concentrer le corps sur des sensations intérieures. Il y eut les souvenirs d'enfance de Graine de cumquat, Jomon Sko, hommage à la préhistoire, parcours du cycle culturel de l'homme, et maintenant Netsu No Katatchi, placé sous le signe de la chaleur, ou plutôt de ce qui symbolise la chaleur; le soleil, la lumière, la blancheur, avec leurs antagonismes, l'obscurité, le froid...

Comme toujours avec le Sankai Comme toujours avec le Sankai Jukn, le spectacle s'ouvre sur une image-choc qui reviendra fermer la boucle. Dans Jomon Sho, Amagatsu était suspeadu par le pied dans un triangle de lumière. Cette fois, il flotte dans un bocal transparent, comme un fœtus dans son liquide amniotique. Surgissent ses quatre danseurs à tête d'œuf qui s'affrontent var destr. Puis, vêma de tabliers tent par deux. Puis, vêtus de tabliers de lorgerons, ils se déplacent le long

Le public français est familiarisé de deux grands cercles, grattent et qu'une échappée bleutée s'ouvre avec la danse buté. Il en connaît le principe : ploggée dans les ténèbres, voici, à nouveau, entassés sur le dos, Dans un autre solo, il paraît nu ; il so déployant comme ane pienves ou un nid de serpents, pieds rétractés, mains en forme de becs de volatiles. Debout, saisis en pleine lumière orange, ils vont s'écrouler comme de vieilles statues sous une pluie de sable.

sable.

Les interventions d'Amagatsu sont toujours savanment amenées. Il exécute d'abord un solo, des cambré, jambe ployée dans une pose qui rappelle les danseurs espagnols. Ses mains très mobiles sont peintes en rouge – grande impression de force roteaue. Une lumière filtrant par le centre d'un triangle sculpte l'espace, tandis qu'une musique pour cordes accompagne la lente progression du geste. Soudain, l'image éclate dans un flamboiement de soleil, tandis

Dans un autre solo, il peraît nu : il bans un autre sou, il paratt îu ; il bouge sur place, une rose frémissante entre les orteils, et peu à peu se déploie, visage clos. Une énergie parcourt ses bras élégants, sensuels, et son dos souple comme une bête. Sa danse, bien rythmée (percussion et saxo), s'orne de quelques entre sendie ou il grave desse le tanis cassion et sano), a une de que que sants tandis qu'il ouvre dans le tapis de soi noir de petits cratères rougeoyants. Puis, tandis qu'il retourne à son bocal-refuge et que ses danseurs tombent raides comme des arbres fanchés, us lapin, mallement impressionné par cette spocalyme. impressionné par cette apocalyspe reste à déambuler sur le plateau

MARCELLE MICHEL. ★ Théirre de la Ville, Netsu No Katatchi, jusqu'au 14 avril, Jomon Sho, du 17 au 21 avril.

# MUSIQUE

## MALEC ET BARTOK PAR L'ORCHESTRE NATIONAL

# Dans l'ombre pour toujours

Pour une fois que le contrebesse était soliste d'un concerto, il fallait en profiter ! Pierre Hellouin, le mer-veilleux bassiste de l'Orchestre natiovament basaste de l'orchestration neu, a si ben ensorcelé lvo Malec en lui révélant tous les secrets de son instrument, inventant même des pro-cédés inédits (pizzicatti inhabituels, jeu sous les cordes, etc.), multiplient les figures de virtuosité acrobatique et les sonomés déchirantes ou langoureuses, que le compositeur s'est remouvé avec une œuvre de querente minutes, évidemment démesurée et pes toujours cohérente.

Dommage pour cet Octava Bassa (une commande de Radio France), qui recèle de grands passages dra-matiques bien équilibrés, une réalle originalité lyrique, dont certains soli de contrebasse, mais qui mériterait d'être ressertée pour rester capti-vante de bout en bout.

L'Orchestre national donnait en-suite, mardi 10 avril, au Thélitre des Champs-Crysées, une interprétation impressionnante du Château de Barbe-Bleue de Bartok, sous la direction de Zoltan Pesko, chef hongrois de quarante-sept ans, aux gestes so-bres mais essentiels, tant ils sont branchés sur le courant souterrain de le musique. Avec lui, la première partie se charge d'une tension presque insupportable, comme l'attente de Barbe-Bleue dans l'espoir fou que Ju-dith échappara au piège de son pa-lais. Un moment, elle débouche sur la prodigieuse évocation des trésors et des possessions qu'il offre à sa famme en une musique véritablement

comme dégrisée par l'exigence impi-toyable de Judith qui veut faire toute la lumière dans et sur ce palais de larmes et de sang ; le piège se re-ferme ; dans cette musique empoisonnée, l'angoisse monte et suinte de partout. Inéluctablement, Judith rentre elle aussi « dans l'ombre pour Deux grands chanteurs hongrois,

dei, avec d'admirables reflets dans l'aigu, frémissante, sauvage, impé-rieuse; et aurtout Kolon Kovatz, im-mobile, monolithique, voix d'acier, un Barbe-Bleue chargé d'une émotion prête à déborder et qui reste muré dans sa solitude désespérée.

JACQUES LONCHAMPT.

RECTIFICATIF. — Dans Particle sur l'Orchestre de Mentréal (le Mémile du 11 avril), il failait lire à propos du Sacre de Printenges : « Et un arrache le sur-anti » su lieu de « et neus arrache ».

ILE MONDE PHOTOGRAPHIE PAR UN BEOR. — Nordine Chérif est un jeune beur originaire d'Algérie. An-jourd'hat, il est étudiant à l'institut d'études politiques. Avant cels, il a bourlingué à travers les cinq continents, jetant sur les pays traverses un regard neul. Il a rapporté de ses voyages série de photos originales qu'il exp dant sa ville natale de Seint-Deule, a enns sa ville matale de Saust-Daule, avec un texte de notre collaboratrice Jo-syane Savignesse (Maison de la Jes-nesse, 12, place de la Résistance, 93200 Saint-Denis. Tél.: 243-44-33. fermne en une musique véritablement : Juagu'as 25 mai, de hault au sa c nuptiele », d'une spiendeur solaire. 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.)

PARAMOUNT CITY TRIOMPHE - PARAMOUNT MARIVAUX



# « LE JUGE », de Philippe Lefebvre

# La mort en solitaire

Renaud, la mort de Pierre Michel devait un jour inspirer le cinéma. La film s'appelle simplement le Juge. Philippe Lefebvre, le réalisateur, en fait le symbole de la justice face au crime. Son héros, que campe Jacques Perrin, n'a sans doute pas la dimension d'un samourai façon Melville, même s'il va vers la mort en solitaire. Mais le souci des détails et le refus de broder font de ce Juge, d'une grande fidélité à son modèle, un film honnête, sinon un grand film.

De tous les dossiers dont était chargé Pierre Michel et qui ont pu conduire à son assassinat, resté inexpliqué, Philippe Lefebvre et son scénariste, Bernard Stora, ont retenu les affaires de drogue. Comme son modèle, le juge Muller est engagé dans une lutte sans merci contre les trafiquants. C'est un homme de dossiers, qui cite de mémoire les numéros de ses procès-verbaux, mais aussi de terrain, qui n'hésite pas à aller extorquer aux inculpés dans leur cellule, à Palerme et aux Baumettes, des renseignements par la menaca ou le chantage.

caces, mais elles créent le vide autour de lui. Le président du tribunal les lui reproche. Il préférerait une ¢attitude plus souple≥ de sa part. Avec la même fougue, le juge s'en prend aux avocats. Ils ne valent pas plus cher, à ses yeux, que leurs clients, et il le leur fait sentir. Il choque même le commissaire Inocenti, chef de la brigade des stupéfiants, régulier, lui, avec ses indicateurs.

Le juge Muller dérange, il fait peur. Un jour, l'avocat de Rocca, le caid de la drogue, incarcéré, faute de mieux, pour port d'arme, lui lance cet aver-tissement : « Vous allez perdre parce que vous êtes seul. » Il sera ass devant le palais de justice de Marportant par des tueurs à moto. Rocca, lui, vient d'être remis en liberté pour raison médicale...

L'histoire que raconte Philippe

Lefebyre n'est pas exactement celle du juge Michel, mais un condensé des affeires de drogue, d'ont il était chargé. Malgré cela, le film sonne juste. Le «docteur», que joue avec une présence inquiétante Michael Lonsdale, moste, comme existe le «chimiste» de la drogue octogénaire que l'on voit au début du film. On le surnomme à Marseille Pépé-la-Schnouf. Daniel Duval, déjà vu dans le Bar du zéléphone, un film sur une autre affaire qu'instruisait Pierre Michel, campe un Robert Kechichian, pardon un Rocca, crédible. Et le médecin des Baumettes, joué par Alsin Rimoux, rappelle physiquement le docteur Alain Colombani, impliqué puis relaxé dans l'affaire des grâces médicales. D'autres encore se reconnatiront ou se sont reconnus comme l'ancien avocat André Fraticelli qui a demandé la saisie du film mais na l'a pas obtanue (lire page 26).

Comme à son habitude. Richard shringer, dans le rôle du comm saire Lucien Aimé-Blanc, est excel lent. Lui qui joue souvent les méchants est ici du bon côté, c'està-dire a priori à contre-emploi. Cela donne à son personnage une épais-seur qui change de la manière dont les «flics» sont souvent montrés à l'écran. Avec sa silhouette et son imperméable d'officier, Jacques Parceux qui ont connu Pierre Michel; mais il est. kii auna devrait contribuer au succès de ce film qui, pour une fois, ne caricature ni la justice ni les magistrats.

BERTRAND LE GENDRE.

**★ Voir les films nouveaux.** 

# NOTES

ROTTERUD ET KADISHMAN « CENDRILLON » À LILLE Le jour

et les moutons

Le grand silence blanc où s'isole Bjarne Rötterud a horreur du vide. Mais il exige du spectateur une pa-tiente exploration avant de livrer un outre-monde cohérent, équilibré, architecturé sur plusseurs plans, avant de dégager de la lumière irisée, bleu-tée, qui le noie d'imperceptibles lueurs qu'avivent des éclats jaune citron ou rongeoyants da soleil levant.

Si l'on en croit certains titres, c'est bien la Naissance du jour qui est à l'origine de ces paysages intérieurs, qu'on dirait revêtus d'une pean diaphane où le sang affleure. L'impulsion première a été domée par un fragment privilégié du visible, une plage par exemple. Puis un long travail se poursuit chez ce Norvégien de Paris, qui prend forme lorsque. l'artiste prend conscience que, rêvour, il est essentiellement peintre (1).

Que de moutons! Rien que des Que de moutons! Rien que des moutons, des petits et des gros, de toutes les couleurs, d'abord « ressemblants » puis déformés, et prenant peu à peu des dimensions gigantesques, à la mesure des toiles qui, déroulées et flottantes, pourraient reconvrir toute une muraille. Ne vous amusez pas à les compter, les moutons de Kadishman, l'insomnie persisterait tant ils sont vivants. Mais it n'en est pas un pareil. Ils vous contemplent, outrageusement maquillés, au sein d'un bariolage tout aussi héroïque (2). JEAN-MARIE DUNOYER.

(1) Nane Stern, 25, avenue de Tour-

La tradition

et la tentation

Un peu comme Carmen, Cendril-lon est une manière d'anberge espa-gnole : on compte plus de quatre cents versions de son histoire : Grimm, Perrault, sans doute, mais aussi Basile le Napolitain, et avec mi toute une tradition médiévale, le Jeune Homme serpent de Chine, la Jolie Petite Bouli d'Afrique. C'est

Jolie Petite Boull d'Afrique. C'est que peu de récits suggèrent autant de mythes.

A Lille, le Centre dramatique national La Fontaine en propose une nouvelle adaptation due à René Pillot, et dégagée du climat de féerie imposé par Walt Disney. L'action se situe à la fin du dix-neuvième siècle, quelque part dans le Nord, sur fond de corons et de maisonnettes de brique. Le prince est devenu M. de Saint-Frusquin. La famille de Cendrillon, elle, se situe dans la M. de Saint-rusquin. La tanna de Cendrillon, elle, se situe dans la petite bourgeoisie, avec assez de difficultés pour « joindre les deux bouts ». Le père a ramené de ses deux de la colonies » me fille voyages aux colonies une fille japonaise (Tomoko Yokomitsu) pleine de verve et de vigneur. Plus pleine de verve et de vigneur. Fins de marraine fée, mais un vieux voi-sin, drôlatique et ingénieux, qui per-mettra à Cendrillon d'aller assister an bel des Saint-Frusquin en tricycle

Le ton général de spectacle ren-voie par moments à Dickens, par d'autres à Labiche. On a aussi sans donte voulu s'inspirer des Peines de cœur d'une chatte anglaise, du groupe TSE, Mais cette Cendrillon s'égare un peu à travers les méan-dres de trop de tentations calta-relles, en dépit d'une interprétation assez dynamique.

(2) Galerie Fabien Boulakia, 20, rue

\*\*Thétire La Fontaine, 36, avenue
Marx-Dormoy, 59000 Lille (20) 0945-50. BERNARD RAFFALLI.





La Thai bien prise. Melbourne en Royal Executive Class.

That, une des premières compagnies à faire décoller sa classe affaires : la Royal Executive Class. Et le voyage commence des que vous vous installez dans l'un des 40 fauteuils première classe de nos B 747. Ici, tout est raffinement, tout est pensé à l'image de la légendaire et accueillante Thailande. Ici, le mot service devien magique et vous êtes traité comme un roi.

Alors, pour découvrir ce plaisir royal, choisissez une de nos 11 liaisons hebdomadaires au départ de l'Europe vers l'Asie. Contactez votre agence de voyages, ou nos bureaux : THAI INTERNATIONAL, 123 Champs Elysées, 75008 PARIS. Tel. : 720'86 15. Park Hôtel, 6 av. George V, 06000 NICE Tél. : (93) 53 39,82

# COMEDIE-FRANÇAISE

296.10.20

Quatre fois par mois, la salle Richelieu est entièrement offerte à la location, sans contingents d'abonne-

# LES SOIRÉES **OUVERTES**

Plus de 800 places dans cinq catégories de prix (16 F à 83 F)

Semedi 14 avril à 20 h 30

# **CINNA**

Dimenche 15 avril à 14 h 30

# L'AVARE

et mercredi 25 avril à 20 h 30

# LA MORT DE **SÉNÈQUE**

Louer plus longtemps à l'ayance Trouver les places de son choix Voir ou revoir les succès





demière dimanche 15 – salle II

EURDPE I

Direction Musicale Michel PLASSON

Vittorio ROSSI

du Théâtre

Mise en scène, décors et costumes

Chœurs du Théâire Musical de Paris

700 EXECUTANTS

Orchestre, chœurs et Ballet

du Capitole de Toulouse Orchestre Colonne

Chœurs Italiens de Parme

Yannis Ritsos

texte francais Domínique Grandmont

# **SPECTACLES**

# théâtre

ESPACE EURON (373-50-25), 20 h 30 et 22 h 30 : Extravagances (C- Ph. Genty, Th. Manari...).

ESPACE MARAIS (584-09-31), 22 h 30 :

ESSAION (278-46-42), 20 h 30: Chant

GAITE-MONTPARNASSE (322-16-18),

GALERIE 55 (326-63-51), 20 h 30 Who's Alraid of Virginia Woolf?

GRAND HALL MONTORGUEIL (296-04-06), 20 h 30 : Deux vieux panique. HUCHETTE (326-38-99), 19 h 30 : la Cantatrice chanve ; 20 h 30 : la Leçon.

LA BRUYERE (874-76-99), 21 h : Tchoufa.

MARAES (278-03-53), 20 h 30 : Le roi se

MARIE-STUART (508-17-80), 22 b:

MARIGNY, salle Gabriel (225-20-74),

MATHURINS (265-90-00), 21 h : la

MAUBEL (255-45-55), 20 h 30 : Sud-

MICHEL (265-35-02), 21 h 30 ; On dinera

MICHODIERE (742-95-22), 21 h : Fai

MOGADOR (285-45-30), 20 h 30 : Cy-

MONTPARNASSE (320-89-90), 21 h :

Tchin tchin. - Petite salle, 21 h : le Jour-nal d'une femme de chambre.

ŒUVRE (874-42-52), 20 h 30 : Comment

PALAIS-ROYAL (297-59-81), 20 h 45 :

PLAISANCE (320-00-06), 20 h 45: la

POCHE (548-92-97), 20 h : Molly Bloom;

PORTE-SAINT-MARTIN (607-37-53),

POSINIÈRE (261-44-16), 20 b 30 : la

QUAI DE LA GARE (523-48-78), 21 h 30 : le Bouc.

RENAISSANCE (208-18-50), 21 h : Noix

TAI TH. D'ESSAI (278-10-79), L 20 h 30 : le Horis. — II. 20 h 30 : l'Ecume des jours ; 22 h 15 : Orizmonde. — III. 20 h 30 : Huis clos.

TEMPLIERS (278-91-15), 20 h 30 : A h

THEATRE A.-BOURVIL (373-47-84).

la Fille sur la banquette arrière. PARC DE LA VILLETTE, IL (387-

71-31), 21 h : Roméo et Juliette

Pierre de la folie.

Salle des profs.

21 h : l'Élève de Brecht.

rencontre de Marcel Pro

denty Last Summer

deux mots à vous dire.

20 h 45 : Grand-Père.

LES SPECTACLES NOUVEAUX

HECTOR MALAMUD - As (366-42-17), à 21 b. SERAPIONS - Théatre de Paris (280-09-30), 20 h 30. LANTERNE MAGIQUE - Rond-Point (256-70-80), 20 h 30.

LIMITIE - Blancs Masternz (887-15-84), 22 h 30.

Les salles subventionnées SALLE FAVART (296-06-11), 19 h 30 :

Tchonfa.

LUCERNAIRE (544-57-34), L 18 h 30:
Tête de faune: 20 h 15: PAmbassade;
IL 18 h 30: la Dentelle du cygne;
20 h 15: Siz. heures au plus tard;
22 h 30: la Pambère blane; Petite eaße,
18 h 30: Pique et pique et follet drame;
22 h 30: le Drap de sable.

LYS-MONTPARNASSE (327-88-61),
20 h 30: Chams mölés; 22 h: le Shaga.

MAISON HEINRICH HEINE (36515-73), 20 h 45: la Noce chez les petits
bourgeois. Damoiselle/Didon.
COMÉDIE-FRANÇAISE (296-10-20),
20 h 30 : Cinna.
CHAILLOT (727-81-15), Grand Théitre,
20 h 30 : le Héron. ODEON (325-70-32), 20 h 30 : Ionesco.

BEAUBOURG (277-12-33), Débats: 12 h à 20 h et 21 h : les Enfants de l'immigra-tion. — Chaéana-vidéo : Nouveaux films BPI : à 16 h : Boris Vian, de R. Bernard ; à 19 h : Ouvriers 80, de A. Chodakowski et A. Zadjyeskowski ; 18 h : Aspects du cinéma expérimental en France - Procinéma expérimental en France : Por-traits miroirs. - Thélitre/Danse : 15 h : traus mirors. - Toescre/Danse: 13 h : les Enfants de l'immigration ; la Compe-guie Karine Saporta, 20 h 30 : « Un lien d'azur » (1° partie) ; « Hypnotic circus » (2° partie) ; 18 h 30 : Répétitions publi-

THEATRE DE LA VILLE (274-22-77). 18 h 30 : Momix Dance Théâtre ; 20 h 30 : Shankai Juku,

### Les autres salles

DÉJAZET (887-97-34), 20 h 30 : ANTOINE - S. BERRIAU (208-77-71), 18 h 30 : Hamlet : 20 h 45 : Nos premiers BOUFFES PARISIENS (296-60-24),

21 h : les Trois Jeanne. CALYPSO (272-25-95), 20 h : le Suici-

daire.

CARREFOUR DE L'ESPRIT (633-48-65), 20 h 30 : Zod, zod, zod, isque. CARTOUCHERIE, Th. du Soleil (374-24-08), 18 h 30 : Richard II. - Tempête (378-36-36), 21 h : le Retour d'Iphigé-CENTRE CULTUREL XVII (227-

68-81), 21 h : la Folie de l'homme. CENTRE MANDAPA (359-01-60), 20 h 30: l'Epopée de Gilgameah. COMÉDIE-CAUMARTIN (742-43-41), 21 h: Revieus dormir à l'Elysée. COMÉDIE DES CHAMPS-ÉLYSÉES (720-78-24), 20 h 45 : Chacun sa vérité. COMÉDIE ITALIENNE (321-22-22). 20 h 30 : les Aventures de la villégiature. COMÉDIE DE PARIS (281-00-11), 20 h 30 : les Marchands de gloire.

DÉCHARGEURS (236-00-02), 19 h : Gide 84; 20 h 30: Gertrud, morte cet après-midi; 22 h 30: le Dernier Film. 18 THEATRE (226-47-47), 21 h : No EDOUARD-VII (742-57-49), 20 h 30 :

PRICERIE THEATRE (272-27-05), 19 h : Imprévu pour un privé.
ESPACE GAITÉ (327-95-94), 20 h 30 : le

la Société de Production du Palais des Sports le Théâtre du Capitole de Toulouse présentent au

PALAIS OMNISPORTS

**PARIS BERCY** 

16 représentations du 26 avril au 13 mai 1984

OPÉRA DE VERDI

PRIX DES PLACES: Orchestre 305 et 240 F • Piste 200 et 165 F • Balcon 120 et 95 F • Bord de scène 65 F

Le Retour d'Iphigénie

mise en scene, interpretation Danielle Van Bercheycke, Yves Colle

THÉATRE D'EDGAR (322-11-02). 20 h 15 ; les Babas-cadres ; 22 h : Nous ou THÉATRE D'EDGAR fait où on nous dit de faire. THÉATRE NOIR (346-91-93), 20 h 30 : l'Œuf de Colomb

THÉATRE DE DIX-HEURES (606-07-48), 21 h : Fils de butte ou les Sei-gneurs de Moatmartre. THÉATRE DU ROND-POINT (256-70-80) Petite anile, 20 h 30: Pense à

THEATRE 7 (260-17-57), 21 h : Fré-

THÉATRE DU TEMPS (355-10-88), TOURTOUR (887-82-48), 20 h 30 : les

& BRED+X

Soirées à 20 h.

Relaches lundis

les mardis, mercredis jeudis, vendredis, samedis

Malinées dimanches à 14 h 30

Location au P.O.P.B.

au journal L'EQUIPE

oux FNAC et toutes agences

tous les jours de 11 h 30 à 18 h

Renseignements 342.04.04

Location par téléphone 346.12.21

Elles et les Eux : 22 h ; Une noce. Une demande en mariage.
TROIS SUR QUATRE (327-09-16), 20 h 15 : Acteur... est acteur 20 h 30 : la Pêche à la moule. VARIÉTÉS (233-09-92), 20 h 30 : l'Eti-

The markety of the 1999 of the

### Les chansonniers

CAVEAU DE LA RÉPUBLIQUE (278-44-45), 21 h : On perd les pétales.

DEUX-ANES (606-10-26), 21 h : l'!:mple et les Os.

### La danse

ALLIANCE FRANÇAISE (544-72-30), : Danie Buto - lki ». ESPACE CARDIN (266-17-30), 20 h 30 : Gigi Cacineleanu.
PALAIS DES CONGRÉS (758-13-03), à
20 h 30 : Ballets Moissciev.

### Opérettes, Comédies musicales

THEATRE DE L'UNION (770-90-94), 21 h (vers. française) : The Rocky Hor-

### Le music-hall

BOBENO (322-74-84), 20 h 45 : J. Lapoints.

CASINO DE PARIS (874-26-22), ESPACE MARAIS (584-09-31), 20 h 30; G. Cavier.

ESSAION (278-46-42), 18 h 30 : François GYMNASE (246-79-79), 21 h : Odours. OLYMPIA (742-25-49), 20 h 30 : Linda

PALAIS DES GLACES (607-49-93), 20 h 30 : Secrets. RANELAGH (288-64-44), 20 h 30 : From Harlem to Broadway.
THEATRE DU FORUM DES HALLES

(297-53-47), 21 h.; J.-P. Alarcen. TRISTAN BERNARD (522-08-40), 18 h: le Mariage force; 20 h 45 : Marrotissimo.

TROTTOIRS DE BUENOS-AIRES
(260-44-41), 20 h : E. Martinez ; 22 h : Josefins ; 24 h : D. Farias, R. Barbera.

### Les concerts

Salle Pleyel, 20 h 30 : Orchestre de Paris, dir. A. Fischer (Mahler).

Egine Saint-Thomas-PApaha, 20 h 30 : Maîtrise La Laureta, dir. : M. Sans et M.-H. Fernandez (Renaissance, Bach). ce, Bach). Beethoven, Brahms).

# Pour adhèrer au Club du Monde des Speciacles envoyez le bulletin ci-deix

l'ensemble des programmes ou des salles lde II h à 21 h sauf dimanches et jours fériés! issarvation et prix préférentiels avec la Carte Club

Le Monde Informations Spectacles

281 26 20

Pour tous renseignements concernant

au journal Le Monde, service publicité p rue des lialiens 75009 Paris. desire recevoir la Carre du Club du Monde des Spectacles et je joins

Nº tel

25-52); Ambassade, 8 (359-19-08); Parassiens, 14 (329-83-11).

LA BELLE CAPTIVE (Fr.) : Desfert

LES FILMS

NOUVEAUX

ALDO ET JUNIOR, film français de Patrick Schulmann: Forum, 1st (297-53-74); UGC Opéra, 2st (261-50-32); Gaumont Berlitz, 2st (742-60-33); Gaumont Richelieu, 2st (273-56-70); Bertagen 6st (273-

. 1"

j.

ه جهاني

· •

1.45

(H. sp.), 14 (321-41-01).

Code postol .

# Jeudi 12 avril

Institut Polosnia, 20 h 30 : E. Gawronska Seinte-Chapelle, 21 h : Ensemble d'archets français, dir. : J.-F. Gonzales (Vivaldi).

Jazz, pop, rock, folk

ARC (723-61-27), Grand Anditorium, 20 h 30 : Pascal Gomez Group. ATMOSPHERE (331-90-76), 20 h 30 : Caral Sextet ; à 22 h 30 : A. More. BAINS-DOUCHES (887-34-40), 23 b :

CAVEAU DE LA HUCHETTE (326-65-05), 21 h 30 : R. Franc Sexiet. CHAPELLE DES LOMBARDS (357-24-24), 22 h 30 : Simon Jurad. DUNOIS (584-72-00), 20 h 30 : Marteen

MEMPHIS MELODY (329-60-73), 22 h : R. Cabarina ; 24 h : A. Sanders, NEW MORNING (523-51-41), 21 h 30 :

PHIL'ONE (776-44-26), 22 h : Bobongo PETIT JOURNAL (326-28-59), à 21 h : J. Phil Wayne.
PETIT OPPORTUN (236-01-36), 23 h :

SAVOY (277-86-88), 21 h : G. Grigone, H. Laberrière, J.-Cl. Josy. SLOW CLUB (233-84-30), 21 h 30 : C. Badini Swing Machine.

SUNSET (261-46-60), 23 h : M. Perrier, M. Gaucher, O. Hutman, T. Rabeson, A. M'Boup.

60-33); Gaumont Richelien, 2: (223-56-70); Bretagne, 6: (222-57-97); UGC Danton, 6: (329-42-62); George-V. 8: (562-41-46); Marignan, 8: (359-92-82); UGC Ermitage, 8: (359-92-82); UGC Ermitage, 8: (359-92-82); UGC Ermitage, 8: (359-52-71); Maneville, 9: (770-72-86); Lumière, 9: (246-49-07); UGC Gare de Lyon, 12: (343-01-49); Fauvette, 13: (331-56-86); Mistral, 14: (539-52-43); Montharnasse Pathé, 14: (320-12-06); Gaumont Convention, 15: (828-42-27); Les Trois Murtal, 16: (651-99-75); Images, 18: (522-47-94); Images, 18: (522-47-94);

CLIN D'ŒIL, film français de Jorga Amet : Espace Gaité, 14 (327-95-94).

95-94).

LE JUGE. (ilm français de Philippe Lefebvre: Foram Orient Express, 1" (233-42-26); Gaumont Richelieu, 2" (233-56-70); Quintette Pathé 5" (633-79-38); Hantzfenile, 6" (633-79-38); Marignan, 8" (359-92-82); George-V. 8" (562-41-46); Saint-Lazare Pasquier, 3" (307-35-43); Français, 9" (770-33-88); Mazzeville, 9" (770-72-86); Nation, 12" (343-04-67); Fanvette, 13" (331-(343-04-67); Fauvette, 13\* (331-56-86); Montparnasse Pathé, 14\* (320-12-06); Mistral, 14\* (539-52-43); Gammont Convention, 15\* 52-43); Gaumont Convention, 15-(828-42-27); 14-Juillet Beaugro-nelle, 15- (575-79-79); Mayfair, 16-(525-27-66); Clichy Pathé, 18-(522-46-01).

NEW-YORK NRGHTS, (\*\*) film américain de Romano Vanderbes (v.o.) : UGC Opéra, 2\* (261-(v.o.) : UGC Opéra, 2\* (261-50-32) : Ciné Beaubourg, 3\* (271-52-36) : UGC Danton, 6\* (329-42-62) : UGC Normandie, 8\* (359-41-18) ; (v.f.) : Rex, 2\* (236-83-93) : Paramount Opéra, 9\* (742-56-31) : UGC Gane de Lyon, 12\* (343-01-59) : UGC-Gobelins, 13\* (336-23-44) : Paramount Montpur-nasse, 14\* (329-90-10) : Paramount Montmartre, 18\* (606-34-25) ; POLAROND KILLER. (\*\*) film

POLAROID KILLER, (\*\*) film français de Jean-François Garsi : Movies, 1" (260-43-99). STREAMERS, film américain de Robert Altman (v.o.): Movies, le (260-43-99); Studio Logos, 5e (354-42-34); Olympic Balzac, 8e (561-10-60).

LE TEMPS DE LA REVANCHE, L TEMPS DE LA REVANCHE, film argentin de Adolfo Aristarain. (v.o.): Gaumont Halles, !\* (297-49-70); Gaumont Ambassade, 8\* (359-19-08): (v.f.): Gaumont Berlitz, 2\* (742-60-33); Hollywood Boulevard, 9\* (770-10-41); Gaumont Convention, 15\* (828-42-27); Paramount Montmartre, 13\* (606-24-25).

34-25).

UN DEMANCHE A LA CAMPA-GNE, film français de Bertrand Tavernier: Gaumont Halles, 1" (297-49-70); Impérial, 2" (742-72-52); Hautefeuille, 6" (633-79-38); Pagode, 7" (705-12-15); Gaumont Colisée, 8" (359-29-46); 14-Juillet Bastille, 11" (357-90-81); Gaumont Sad, 14" (320-30-19); PLM Saint-Jacques, 14" (589-68-42); 14-Juillet Beaugrapealle, 15" (575-79-79); Bienvenue Montparnause, 15" (544-25-02).

WILLIAM BURROUGHS, film américain de Howard Brockner, (v.o.): Olympic fintrepht, 14 (545-35-38).

35-38).

YENII, film américain de Bartra Streisand, (v.o.): Ciné Beaubourg, 3 (271-52-36): UGC Odénn, 6 (623-08-22): UGC Rotonde, 6 (633-08-22): UGC Champs-Elyaées, 8 (359-12-15): 14-Juillet Beaugreaelle, 15 (575-79-79): (v.f.): Ren, 2 (236-83-93): UGC Montparuases, 6 (544-14-27): UGC Boulevand, 9 (246-66-44): UGC Gare de Lyon, 12 (343-61-59): UGC Gobelina, 13 (336-23-44): Misrail: 14 (539-42-43): Paramount Maillot, 17 (758-24-24): Pathé Clichy, 18 (522-46-01).

Un Dimanche àla Campagne UN FILM DE **BERTRAND** 

TAVERNIER

cinéma

# La Cinémathèque

CRAILLOT (784-24-24) 15 à. Billancourt-cinquante ans de décons : le Château de verre, de R. Clé-ment : 19 h, Cinéma japonais : le Gronde-ment de la montagne, de M. Naruse ; 21 h, la Force des sentiments, de A. Kluge.

BEAUBOURG (278-35-57)

15 h. Ellas Cinders, de A. E. Green; 17 h. Toubib or aot toubib, de R. Thomas; 19 h. R.P.D. de Corée: La forêt s'agite,

# Les exclusivités

L'ADDITION (Fr. \*): Forum, 1\* (297-53-74); Rex 2\* (236-83-93); UGC Odéon, 6\* (325-71-08); UGC Montpar-nasse, 6\* (544-14-27); UGC Biarritz, 8\* (723-69-23); UGC Ermitage, 8\* (359-15-71); UGC Boulevard, 9\* (246-66-44); UGC Gare de Lyon, 12\* (343-01-59); UGC Gobelins, 13\* (336-23-44); Parnassiens, 14\* (329-83-11); UGC Convention, 15\* (828-20-64); Murat, 16\* (651-99-75); Images, 18\* (522-47-94); Secrétan, 19\* (241-77-99).

L'AFFRONTEMENT (A, v.o.) : Forum L'AFFRONTEMENT (A, v.a.): Forum Orient Express, 1" (233-42-26): Paramount Odéon, 6" (325-59-83): Publicis Champs-Elysées, 8" (720-76-23); Paramassiens, 14" (329-83-11). "V.f.: Richelieu, 2" (233-56-70): Marivaux, 2" (296-80-40): Paramount Opéra, 9" (742-56-31): Paramount Bassille, 12" (343-79-17): Paramount Bassille, 12" (586-18-03): Fauvette, 13" (331-56-86); Paramount Montpernasse, 14" (329-90-10): Convention Saint-Charles, 15" (579-33-00): Passy, 16" (288-62-34); Paramount Maillet, 17" (758-24-24). ALSINO Y EL CONDOR (Nicaragua,

v.o.): Denfert 14 (321-41-01).
L'ANGE (Fr.): Studio des Ursulines, 5-(354-39-19) A NOS AMOURS (Fr.): Epée de Bois, 5º (337-57-47); Elysées Lincoln, % (359-36-14); Parnassiens, 14º (329-83-11).

LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE (A., v.f.): Capri, 2º (508-11-69). BAD BOYS (A., v.f.), (\*): Arcades, 2: (233-54-58); Gafté Boulevard, 2: (233-67-06); Gafté Rochechonart, 9: (878-81-77).

L'ASCENSEUR (Holl, v.f.) (\*) : Rez 2

LE BAL (Fr.-lt.) : UGC Opéra, 2º (261-50-32) ; Studio de la Harpe, 5º (634-

# Centre Georges Pompidou du 11 au 15 avril 1984

# UN LIEN D'AZUR création (dans une ville allemande)

Hypnotic Circus chorégraphies Karine Saporta

grande salle - 1 sous-sol - téléphone 274.42.19

# MAROTTES DE PARIS

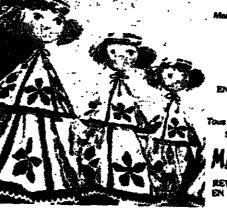

LΞ Parapluie VOLANT FÉERIE MUSICALE EN 2 ACTES ET 10 TABLEAUX

SHOW INTERNATIONAL MAROTTISSIMO !

THÉÂTRE TRISTAN BERNARD RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS 522.08.40

André TAHON



REVUE À GRAND SPECTACLE EN 2 ACTES ET 25 TABLEAUX

64, rue du Rocher, 75008 PARIS - Métro : Villiers ou St Lazar

Parenting ! ---٠,;-ROBOT PARAMETERS - POUR LES SALLES YOR

WALTE PRODUCTIO e présenter de

UNSUCCES SANS PHE CEDENT

LETTERS BUILDING

34 4 March 2011

法军 网络鸭 经济价

The second second

Property of the Party of the Pa

1000年中華 1000年

to a series

THE PERSON NAMED IN

TO MAKE WITH F LANGE OF COMPANY

を 100mm (100mm) (100 F. & ALDRANG . STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

北村村 紅網藤清 A GOOD TO THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDR

IL WATER BEEN aprilant of the Viera 建雄 编一本 " 鳞蝶 拳線 後 鞠

我们经生活的 木 Section 1 TENTAL PARTY

THE THE PARTY THE 

BIQUEFARRE (Fr.): Gaumont Halles,

"" (297-49-70); Saint-André-des-Arts,

6 (326-46-18): Olympic Balzac, 8

(561-10-60): Olympic, 14 (545-35-38).

"IX BON PLAISIR (Fr.): Reflet Quartier
Latin, 5 (326-84-65). CARMEN (Esp., v.o.) : Cinoche, 6 (633-

≥ctacles

-3r.;

11,5 e- e-

Corne Club

Sollie The College Col

ביים אינוסנים

⇒ 1329-83-11 5-1329-83-118-2

 $\underset{(3,2)\rightarrow(4)}{\mathsf{APTIVE}}(h_1)_{i_1}$ 

S FILMS

UVEAUX

NIOR, file free the free that the first that the fi

Cremo (a)

 $G_{\Delta m Dell_{2}, \, 3}$ 

L on the ?

Just Care

an fragger forum (france

020B;;;;; (<u>Nager</u>,

Hante e.

State of the state

10.274 A representation

No. Marie

چون ش و در مورخ

1. T. T. 175

. .....

NIGHTS.

i **se Sie**le e. Distribue

of policy

CONTACTOR

925 देखें ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

The second secon

MILLER.

ر شتارین اورون اورون

العداد المالية المالية

المشتد للمجراء

DELLIE

المانية بن سر المانية بن سر

Victime is

ACHE A LA ME

خسيستان والا

bi rrais

المراقع المراق المراقع المراق المراقع المراق

ئى ئىلىنىد ئىلىنىد

)imano

àla mpagn

----

o lonung fe

Apartoram, 19 (306-50-50).

LES CAVALIERS DE L'ORAGE
(Franco-yougoslave): Berlitz, 2 (74260-33): Ambassade, 8 (359-19-08).

LE COLLÈGE S'ENVOIE EN L'AIR
(\*\*) (All., v.f.): Max Linder, 9 (77040-04).

40-04).

\*\*Test Compères (Fr.): Templiera, 3-(272-94-56): Paramount Montmartre, 18-(606-34-25).

\*\*LES COPAINS D'ABORD (A., v.a.): UGC Opéra, 2-(261-50-32): UGC Odéon, 6-(325-71-88): UGC Rotonde, 6-(633-08-22): UGC Biarritz, 8-(723-69-23): UGC Marbeaf, 8-(225-18-45): 14-Juillet Bastille, 11-(357-90-81). - V.f.: Gaumont Sud, 14-(327-84-50).

\*\*LE CRIME DE CUENCA (\*\*\*) (Esp., v.o.): St Séverin, 5-(354-50-91).

\*\*DEAD ZONE (A., v.d.): Marigann, 9-(359-92-82). - V.f.: Arcadea, 2-(233-54-58): Paramount Opéra, 9-(742-56-31): Montparaos, 14-(327-52-37).

\*\*LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TÊTE (Bots. A., v.f.): Impérial Pathé, 2-(742-72-52).

\*\*DIVA (Fr.): Rivoli Beaubourg, 4-(272-

TETE (Bots.-A., v.f.): Impérial Pathé, 2: (742-72-52).

DIVA (Fr.): Rivoli Beaubourg, 4: (272-63-32): Cinoche, 6: (633-10-82).

L'EDUCATION DE RIYA (Angl., v.o.): UGC Marbent, 8: (225-18-45).

EMMANUELLE IV (\*\*): George V, 8: (562-41-46); Maxéville, 9: (770-72-86).

L'ENFER DE LA VIOLENCE (\*\*): (A., v.f.): Paramount Opéra, 9: (742-56-31).

L'ÉTÉ MEURTRIER (Fr.): Paramount Marivaux, 2: (296-80-40): Pablicis Matignon, 8: (359-31-97).

ET VOGUE LE NAVIRE (It., v.o.): Studio de la Harpe, 5: (634-25-52).

FEMALE TROUBLE (\*\*): (v.o.): 7- Art Beaubourg, 4: (278-34-15); Action Christine Bis, 6: (325-47-46).

FEMMES DE PERSONNE (Fr.): Paramount Odéon, 6: (325-59-83); Paramount Odéon, 6: (325-59-83); Paramount Mercary, 8: (562-75-90); Marignan, 8: (339-92-82); Paramount Opéra, 9: (742-56-31); Paramount Galaxie, 13: (580-18-03): Paramount Montparnesse, 14: (329-90-10); Montparnes, 14: (327-52-37); Convention St-Charles, 15: (579-33-00); Paramount Maillot, 17: (758-24-24).

LA FEMME FLAMMÉE (AE, v.o.)

LA FEMME FLAMBÉE (AB., v.o.)
(\*\*): Quintette, 5\* (633-79-38); Elysées Lincoln, 8\* (359-36-14); Parnassiens, 14\* (320-30-19). – V.f.: Maxéville, 9\* (770-72-86).

FRAULEIN BERLIN (Al., v.a.) : Ma-FRÂULEIN BERLIN (All., v.a.): Ma-rais, 4\* (278-47-86). FRÊRES DE SANG (A., v.a.): (\*): 7\* Art Beaubourg, 4\* (278-34-15), H. sp. GORKY PARK (A., v.a.): Paramount Odéon, 6\* (325-59-83); Paramount City, 8\* (562-45-76).

GUERRES FROIDES (Ang. v.o.):
Olympic Saint-Germain, 6 (222-87-23);
Olympic Extrep8t, 14 (545-35-38). L'HABILLEUR (Ang., v.o.): Ciné Bean-bourg, 3\* (271-52-36); Cluny Ecoles, 5\* (534-20-12)); George V, 8\* (562-

(575-79-79). HOT DOG (A., v.o.) : UGC Marbeuf, 8-(225-18-45). LE JOUR D'APRÈS (A., v.f.) : Risoli Beaubourg, 4 (272-63-32).

LAISSE BETON (Fr.) : Olympic Luxembourg, 6 (633-97-77). LE LÉOPARD (Fr.): UGC Montpar-nasse, 6' (544-14-27); UGC Normandie, 8' (359-41-18); UGC Boulevard, 9-

AGENCES ET FNAC

AU THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES

(246-66-44); UGC Convention, 15t (828-20-64).

LETTRES D'AMOUR PERDUES (fr.): Studio Bertrand, 7t (783-64-66).

LOCAL HERO (Brit., v.o.): Forum Orient-Express, 1t (233-42-20); Quintette, 5t (633-79-38); 14-brillet Parmasse, 6t (326-88-00); George V, 8t (562-41-46); 14-brillet Bestille, 11t (157-90-81). - V.f.: Montparasses Pathé, 14t (120-12-06).

LOUISIANE (Pr.) : Martical, 8 (225-18-45).

18-15).

LES MALHEURS DE HEIDT (A., vf.):

Gaumont Richeliou. 2: (233-56-70);

Gaumont Ambassade. 3: (359-19-08);

Saint-Ambroise, 1: (700-89-16);

Grand
Pavois, 15: (554-48-85).

MEGAVIXENS (A., vf.) (\*\*): Soptime

Art Beanbourg, 4: (278-34-15).

MEURTRE DANS UN JARDEN AN-GLAIS (Brit., v.o.): Forum Orient Ex-press, 1" (233-42-26); 14-Juillet Racine, 6 (326-19-68); 14-Juillet Parassee, 6 (326-58-00): George-V. 9 (562-41-46); 14-Juillet Bustille, 11" (357-90-81); 14-Juillet Beaugrandie, 15" (575-79-79).

14-Julier pusmic, 11° (337-90-31); 14-Julier Beaugrenelle, 19° (575-79-79).

LES MORFALOUS (Pr.): Gaumont Halles, 1° (297-49-70): Berlitz, 2° (742-60-33); Ren, 2° (236-83-93); Cluny Palete, 5° (354-07-76); Bretagne, 6° (222-57-97); UGC Danton, 6° (329-42-62); UGC Biarritz, 8° (723-69-23); Le Paris, 8° (359-51-99); UGC Normandie, 8° (359-51-99); UGC Normandie, 8° (359-31-31); Seim-Lexure Paquier, 8° (367-35-43); Français, 9° (770-33-83); Hollywood Boulevard, 9° (770-10-41); Athéna, 12° (343-07-48); UGC Gare de Lyon, 12° (343-01-59); Nation, 12° (343-04-67); Franvette, 13° (331-56-86); Gaumont Sud, 14° (327-84-50); Montparame Pathé, 14° (327-84-50); Montparame Pathé, 14° (328-42-27); Victor-Hugo, 16° (727-49-75); Pathé Wepler, 18° (522-46-01); Socrétan, 19° (241-77-99); Gambetta, 20° (636-10-96).

PEPPERMINT PRIEDEN (All., v.o.); Action Christine, 6° (325-47-46).

Action Christine, 6º (325-47-46).

POLAR (Fr.): Ciné Bensbourg, 3º (271-52-36); Saint-Germain Village, 5º (633-63-20); Olympic, 14º (545-35-38).

LE RETOUR DU JEDI (A., v.f.) : Calypso, 17 (380-30-11).

RISKY BUSINESS (A., v.o): Marignan,

\$ (359-92-82). — V.f.; Français, 9 (770-33-88); Montparassee Pathé, 14 (320-12-06).

(3.0-1246).

RUE BARBARE (Fr.) (\*): Bolte à films (H. sp.), 17: (622-44-21).

RUE CASES-NEGRES (Fr.): Epés de Bols, 5: (337-57-47); Saint-Ambroise, 11: (700-89-16). RUSTY JAMES (A., v.o.) : Cinoche , 6 (633-10-82).

SANS TEMOINS (Sov., v.a.) : Commos, 6" (544-28-80).

SCARFACE (A., v.o.) (\*): Cluny Palace,
5 (354-07-76); George-V, 8 (56241-46). - V.f.: Rex. 2 (236-83-93);
Français, 9 (770-33-88); Montpernos,
14 (327-52-37).

SCENARIO DU FILM PASSION (Fr.): SERVARIO DE PILIP PASSAON (FT.):
Studio 43,9 (770-63-40).

LE SECRET DES SÉLÉNITES (Fr.):
Saint-Ambroise, 11 (700-89-16); Saint-Lambert (H. sp.), 15 (532-91-68). STAR 80 (A., v.o.) : Ambassade, 8 (359-

STAR WAR LA SAGA (A., v.o.): la Guerre des étoiles; l'Empire contre-attaque; le Retour du Jedi; Escurial, 13-(707-28-04).

(27-23-04).

TCHAO-PANTIN (Fr.): UGC Opéra, 2\*
(261-50-32): UGC Danton, 6\* (329-42-62); Biarritz, 8\* (723-69-23); Nation, 12\* (343-04-67); Montparnos, 14\* (321-52-37); Gammont Convention, 15\* (828-42-27). (828-42-27)

(828-45-21).

TENDRES - PASSIONS (A., v.o.): Forum, 1" (297-53-74); Ciné Beanbourg, 3" (271-52-36); Publicis St-Germain, 6" (222-72-70); Paramount Odéon, 6" (325-59-83): Marignan, 8" (359-92-82): Paramount Mariyanx, 2" (296-80-40); Paramount Opéra, 9" (742-56-31): Nation, 12" (343-04-67); Paramount 12" (343-04-67); Paramount 13" (343-04-67); Paramount 14" (343-04-67); Paramount 15" (343-04-67); P

mous: Bastille, 12° (343-79-17);
Paramount Galaxia, 13° (580-18-03);
Paramount Montparnassa, 14° (329-90-10); Paramount Origans, 14° (540-45-91); Convention St-Charles, 15° (579-33-00); UGC Convention, 15° (528-20-64); Paramount Maillet, 17° (758-24-24); Wepler Pathé, 18° (522-46-01).

THE WIZ (A., vo.): Forum Orient Express, 1\* (233-42-36); UGC Biarrin, 9\* (723-69-23); Marignan, 8\* (359-92-82).

- V.f.: Rus, 2\* (236-83-93); Français, 9\*

~ V.I.: Rost, F (230-83-99); Français, 9-(770-33-88): Images, 18: (522-47-94); Tourelles, 20: (364-51-98). \*\*TIMERIDER, LE CAVALIER DU TEMPS PERDU (A., v.f.): Arcades, 2-(233-54-58); Images, 18: (522-47-94). TO BE OR NOT TO BE (A., v.o.): George V, 9: (562-41-46). TOOTSIE (A., v.f.): Opera Night, 2-(296-62-56).

LA TRACE (Fr.): Lucermire, 6 (544-

LA TRACE (Pr.): Leouretire, 6 (54457-34).

LA TRAGÉDRE DE CARMEN (Pr.), version Delavault: St-Ambroisa, 11 (70089-16): version Gal: Ciné Beaubourg
(Hap), 3 (271-52-36); version Sanrow:
Ciné Beaubourg, 3 (271-52-36).

TRAHISONS CONJUGALES (Aug.,
v.O.): Leouretire, 6 (544-57-34).

LA ULTIMA CENA (Cab., v.o.): Hsp
Denfert, 14 (321-41-01).

UN AMOUR DE SWANN (Fr.): UGC
Opéra, 2 (261-50-32); Hautefeuille, 6 (563-79-38); Colisée, 8 (359-29-46);
Miraums, 14 (320-89-52).

UN BON PETIT DIABLE (Fr.): St-Am-

UN BON PETIT DIABLE (Fr.): St-Ambroise, 11° (700-89-16); Grand Pavois, 15° (554-46-85); Calypso, 17° (380-36-11)

UN FAUTEUIL POUR DEUX (A. V.O.): George V. & (562-41-46). UN HOMEME PARMI LES LOUPS (A. N. PROPAGEE PARMILLES LOOPS (A., v.o.): Quintette, 5° (633-79-88); George V. 8° (562-41-46). – V.L.: Impé-rial, 2° (742-72-52); Fauvette, 13° (331-56-86); Montpurmasse Pathé, 14° (320-12-061)

56-86): Montpernasse Pathé, 14 (320-12-06).

VENT DE SABLE (algérien, v.o.): St-Germain Huchette, 5 (633-63-20); Boneparte, 6 (326-12-12); Gaumont Ambassade, 8 (359-19-08); Delta, 9 (378-02-18); Biouvenue Montparnasse, 15 (544-25-02). — V.f.: Gaumont Richelieu, 2 (233-56-70); Lumière, 9 (246-49-07); Gaumont Convention, 15 (528-42-27); Pathé Clichy, 19 (522-46-01); Gaumont Gambette, 20 (636-10-96).

LA VILLE BRULER (Esp., v.o.): Denfert, 14 (321-41-01).

VIVE LES FEMMES (Fr.): Chany Ecoles, \$\(^{2}\) (354-20-12); UGC Rotonde, 6' (633-08-22); Biarritz, 3' (723-69-23); Maxéville, 9' (770-72-86); UGC Booleward, 9' (246-66-44); UGC Goolins, 13' (336-23-44); Images, 18' (522-47-94).

VLA LES SCHTROUMPFS (A., v.f.): Forum Orient Express, 1e' (233-42-26); George V, 8' (562-42-46); Marigman, 8' (359-92-82); Lamière, 9' (246-49-07); Maxéville, 9' (770-72-86); Nation, 12' (343-04-67); Fauvente, 13' (331-56-86); Montparasses Pathé, 14' (320-12-06); Ganmont Convention, 15' (828-42-27); Grand Pavois, 15' (554-46-85); Parmount Maillot, 17' (758-24-24); Pathé Chéry, 18' (522-46-01);

WARGAMES (A., v.o.): Escarrial, 13' (707-28-04). - v.f.: Paris Loisins Bowling, 18' (606-64-98).

WEND KUUNI (Haute-Volta): St-André des Arts, 6' (326-48-18). LA VILLE BRULEE (Esp., v.o.) : Den-

Les festivals

FESTIVAL H. BOGART (v.o.): Action 20 h, 22 h : is Mystérieux Docteur Charmana

MARX BROTHERS: Action Ecoles, 5-(327-72-07), 15 h 40, 17 h 20, 19 h, 20 h 40, 22 h 20; Monkey Business. MEL BROOKS (v.e.): Studio de la Contratearpa, 5º (325-78-37), 16 h, 20 h: la Dernière Folie; 22 h: le Grand Friston; 18 h: la Folle Histoire.

JOHN CARPENTER: Bouriel, 13 (707-28-04), 16 h 30 : The Thing (\*); 18 h 30 : Ament (\*); 20 h 30 : New-YOR 1997. CINÉMA LIBERTIN: Studio 43, 9 (770-63-40), 18 h : Chassi-Croisé; 20 h : Raphatil ou le débauché : 22 h : la Règla

G. DEBORD: Studio Cajas, 5 (354-89-22), la Société da spectacle.

RITA HAYWORTH (v.o.): Mac-Mahon, 17 (380-24-81), 16 h 20, 18 h 15, 20 h 5, 22 h : O toi ma charmante. A. HITCHCOCK (v.o.) : Action Rive gasche, 5 (354-47-62). Lifeboat PROMOTION DU CINÉMA (v.o.) : Su-

dio 28, 18 (606-36-07), To be or not to be (v.o.). FESTIVAL C. SAURA (v.o.) : Denfert, 14 (321-41-01), 22 h 30 : Noces de sang.

RENSEIGNEMENTS ET LOCATION : EUROPE 16.17.18.19.20.21 (m &5) 23.24.25.26 AVRIL1984 DEX ANS DE CINEMA fantastiq (v.o.): Escuriel, 13 (707-28-04), 16 h 15: les Vampires de Salem; 18 h 15: Massacre dens le train fan-tôme: 20 h 15: Poltergeist (\*\*). 15, AVENUE MONTAIGNE - 75008 PARIS TEL. 723.47.77

UN HOMME PARMI

Jeudi 12 avril PREMIÈRE CHAINE: TF 1

20 h 35 Série : Marie Pervenche. n 30 Serie; marte retvenche.

De P. Androotta. Réal. C. Boissel, avec D. Evence.
X. St-Macary, C. Alexa.

Kidnapping d'un bébé déposé dans une voiture. Qui sons les parents? L'auteur de cet enlèvement serait un trafiquant de devises. Marie Pervenche enquête,
h. 30 Bravos,
Bulasion de J, Artus et C. Garbisu. Avec Robert Hos-

scin.
Quelques femmes au théâtre : le groupe TSE dans la Femme assim, de Copi ; Alda à Bercy, etc.

22 h 25 Les jounes loups du cinéma français.
Avec Gérard Lawin, Bernard Giraudeau, Richard Berry.

23 h 20 Journal.

23 h 36 Avent première : Harour Taxielf raccosts l'histoire de « sa » Terre. DEUXIÈME CHAINE : A 2

20 h 35 Sário: La suga du Parrain.

De F. Ford Coppola. Avec R. de Niro, M. Brando...

Troisième épisode: La carrière de Don Vito est à son apogée. Sa fille se marie, ce qui donne l'occasion à calui que l'on nomme désormais » le Parrain » de faire admirer se puissance. Des acteurs prodigieux, le feuilleton de l'aunée.

21 h 35 Magazine : Musiques au cour. Luciano Pavarotti.

22 h 46 Journal. 23 h 5 Spécial Coupe d'Europe de footbell.

TROISIÈME CHAINE: FR 3

20 h 35 Cinéma sans visa : La Terre de nos ancêtres.
Film finlandais de R. Mollberg (1973-1974), avec M. Vittamaki, N. Jouni-Alko (v.o. sous-titrée).
En 1948, la population d'un village de Laponte méridionale mêne, hors du temps, une existence marquée par la pauvreté, des mœurs brutales. La fille d'un bûcheron s'éprend d'un Lapon nomade, qui n'est accepté ni par son père, ni par la communanté. D'après un roman très célèbre en Scandinavie, la chronique, dépassant le réa-liane documentaire, d'une société isolée dans une nature sauvage, soumise à des tabous, à des préjugés. Avec ce film traversé de conflits tragiques communça la déco-verte, en France, du cinéma finiandais contemporain.

22 h 30 Témoignages.

Avec R. Mollberg, réalisateur du film, D. Birman, spécialiste des Lapons, R. Roeset, spécialiste de la Finlande, M. Bolgar, journaliste, et Y. Maunerkorpi, trà-

23 h 20 Prálude à la nuit : Haydo.

FR.3 PARIS-ILE-DE-FRANCE

17 à 5 L'histoire de France en B.D.

.17 h 10 A l'enseigne de la Gasconnette. 17 h 20 L'enracinement de Jules Roy. 17 h 50 A bout de souffie : les masques (magazine

18 h 10 Feuilleton : Dynasty.

18 h 55 Atout Pic. 19 h Informations.

19 h 35 Feuilleton : Le trésor des Hollandais. 19 h 50 Dessin animé : Gédéon.

FRANCE-CULTURE

20 h Les enjeux internationaux, par T. Garcin.
20 h 30 « Portraix d'un jeune homme », de J. Gabriel.
22 h 30 Nuits magnétiques : qui vous parle d'amour ?

FRANCE-MUSIQUE

20 h 30 Concert donné le 2 juin 1983 au Grand Théâtre de Genève: Jules César. opéra en trois actes de G.F. Haendel, par l'Orchestre de la Suisse romande et les Chœus du Grand Théâtre, dir. C. Mackerras.

6 h Les soirées de France-Musique.

# Vendredi 13 avril

# PREMIÈRE CHAINE: TF1

11 h 30 TF1 Vision plus.

12 h Le rendez-vous d'Annik. 12 h 30 Atout cour.

13 h Journal. 14 h Série : l'Incroyable Hulk.

14 h 55 Temps libres.

16 h 45 Croque-vacances.

Dessins animés, variétés.

17 h 25 Le village dens les nuages.

17 h 45 Série: Arnold et Willy.

18 h 15 Presse-citron.

Magazine de la micro-informatique.

18 h 25 Microludic.

Magazine des adolescents.

19 h 15 Emissions régionales. 19 h 40 Les petits drôles.

20 h Journal. 20 h 35 Variétés : Coco-boy. Emission de S. Collaro et C. Corbineau.

Camission de S. Collaro et C. Coronicati.
Camisar à la commande, l'interview du mois, les grands
de ce monde, le Bebette-show. L'humour gras et gros de
Stéphane Collaro.

21 h 45 Heroun Tazieff reconte sa terre.
La terre, son visage, réal. J.-L. Prévost.
L'histoire de la terre, des étoiles, la genèse des montagnes, le mécanisme des fonds océaniques recontés par

22 h 40 Branchés musique : 22 v'la le rock. Émission de J.-B. Hebey. Spécial Kim Wilde et Eurythmics. 23 h 25 Journal et cinq jours en Bourse.

**DEUXIÈME CHAINE: A 2** 

10 h 30 Antiope.

12 h Journal (et à 12 h 45). 12 h 10 Jeu : l'Académie des neuf.

13 h 35 Feuilleton : La vie des autres. 13 h 50 Aujourd'hul iz vie. Spécial cinéma.

14 h 55 Série : Hunter. 15 h 45 Reprise : magazine médical. La greffe de la moelle osseuse (diff. le 11 avril).

Les enfants de l'immigration. 17 h 45 Récré A2.

Latulu et Lireli, Les maîtres de l'univers, Téléchat. 18 h 30 C'est la vie.

18 h 50' Jeu : Des chiffres et des lettres.

19 h 15 Emissions régionales.

19 h 40 Le théâtre de Bouvard. 20 h

20 h 35 Série : Disparitions. Vice versa, réal, Claude Barrois, Un mystérieux disparu. Katherine et Luc tentent de rencontrer les personnages qui auraient ésé les derniers à avoir aperçu un cereain Pia Angelo.

h 40 Apostrophes. Magazine littéraire de B. Pivot. Sur le thème : les grands metteurs en scène de cinéma. Sont invités : Roman Polanski (Roman), François Truffaut-(Hitchcock; Lettres d'Amérique de Jean Renoir). Marcallo Mastrotanni (Fellini par Fellini), Suso Cecchi d'Amico (Luchino Visconti, cinéasta).

22 h 60 Journal. 23 h Ciné-club (cycle Howard Hawks) : is: Patrouille de l'aube. Film américain de H. Hawks (1930), avec R. Bart-gelmess, D. Fairbanks Jr., N. Hamilton, W. Janney,

C. Cook (v.o. sous-titrée. N.) C. COR (V.O. SOM-INTEE. N.)

Pendant la première guerre mondiale, en France, des avideurs américains risquent leur vie en accomplissant des missions périlleuses sur des appareils vérustes. Des hommes au combat, des caractères qui se confondent, un drame de l'hérolisme quotidien, des séquences aériennes impressionnantes. Un film très raré de Hawks, au début du parlant, avant Scarface et la célébrité.

TROISIÈME CHAINE : FR 3

Télévision régionale. mes autonomes des douze régions 19 h 55 Decsin animé : Inspecteur Gadget. 20 h 5 Les jeux.

20 h 30 D'accord, pas d'accord, (INC). 20 h 35 Vendredi : Rencontre avec Simone Veil. Emission d'André Campana. Autour du thème : « Les Français et l'Europe en 1984 ». M= Simone Veil, tête de liste d'union de l'opposition aux élections européennes, répond aux questions d'André Campana (FR3), Paul Guilbert (Quotidien de Paxis) et Christian Dauriac (Soir3).

21 h 50 Journel. 22 h 10 Bricabulle.

u 10 ornaven. Un divertissement de René Darbon avec Yves Duteil, Jean-Louis Pick, Pierre Vassilu, Joël Favreau, Bernard Tessier.

23 h Prákudo à la muit.

Concert UNESCO: « Concerto pour clavier et cordes nº 1 en ré mineur », de J.-S. Bach, interprété par le Guildhall Strings Ensemble de Londres avec H. Dreyfus, claveciniste, C. Larde, flûtiste, Jin Li, violoniste.

# FR 3 PARIS-ILE-DE-FRANCE

17 h 5 L'histoire de France en B.D.

17 h 11 Ozone jazz. 17 h 19 Des bateaux sous la mer (r 2 : Le cuirassé la France).

17 h - 35 Magazine : Thelassa (l'avenir de la plongée professionnelle).

18 h Magazine du rock : Rocking chair. 18 h 30 Paris impromptu : l'école du mimodrame de Paris Marcel Marceau.

18 h 55 Atout Pic.

19 h Informations. 19 h 35 Feuilleton : Le trésor des Holla

# FRANCE-CULTURE

Matinales : biologie des populations ; bonjour Car-

Les chembre de la compansence : Colbert ou ne caché ; à 8 h 32, identité juive.

8 h 50 Echec an hacard.

9 h 5 La matimée du temps présent ; qui n'est pas libéral ? La politique, retour du refoulé. 10 h 30 Le texte et la marge. 10 h 50 Massique : l'esprit de suite — la suite contre la sonate (et à 14 h 50).

12 h 5 Agora. 12 h 45 Panorama. 13 h 30 On common

14 h 10 Un livre, des voix : l'Année des méduses, de Chris-

topher Frank.

16 h 5 Les incomms de Phistoire : Mohamed Kurd'ali (écrivain syrien du XIX- siècle).

h 5 Les rencontres de Robins M. Gibbal.

M. Gibbal.

18 h 30 Feuilleton: Angelo.

18 h 30 Feuilleton avenues de la scir extraits du cours inaugural au Collège de France du prolesseur Yves Coppens.

langage symbolique traduit par Paul Diel (le mythe mouothéiste).

21 h 50 Musique: L'esprit de suite.
22 h 30 Nuits magnétiques : qui vous parle d'amour?
Chroniques napolitaines.

# FRANCE-MUSIQUE

2 h Les mits de France-Munique : Victor de Sabata, œuvres de Beethoven, Wagner, Brahms, Kodaly,

Mozart...
7 à 10 Actualité du disque.
9 à 7 à L'atelier de munique : Hans Hotter, où il est question de l'interprétation des Lieder de Johannes Brahms.
12 à 3 Concert : œuvres de Debussy, Bach, Beethoven, Liez, par E. Levionnois, violoncelle, J.B. Pommier, piano.

13 h 36 Les chants de la terre : magazine des musiques tra-ditionnelles et populaires; 14 h . Rapères contemporales : Charles Clapaud, 14 h 30 Les enfants d'Orphée : l'Ecole buissonnière.

Musiciens à l'ouvre : B. Martinu.

19 h Le temps du jazz : Tout Duke ; intermède ; Aux ntières du jazz ; Le clavier bien tempéré. tation de concert. 26 Concert (dooné le 6 mai 1983 an Grand Audito-

rium): Concerto pour violon, violoncelle et orchestre en la mineur, de J. Brahuse et Symphonie nº 2, de Scriabine; Concerto pour plano et orchestre nº 5 en sol majeur, de Prokofiev, par le Nouvel Orchestre philharmonique sous la direction de J. Semlow, solistes U. Hoelscher, violon et D. Christiana inducable. D. Geringas, violoncelle. à Les soirées de France-Musique : Georges Balan-chine : œuvres de Tchaikovski, Weil, Stravinsky, Hinde-

est fier de présenter deux films exceptionnels LA CRITIQUE UNANIME UN SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT ... Surprenant et superbe... LIBÉRATION L'aventure passionne... PARIS-MATCH ...Le plus beau film jamais tourné sur cette espèce... FRANCE-SOIR MAGAZINE

POUR LES SALLES VOIR LIGNES PROGRAMMES...

**WALT DISNEY** 

PRODUCTIONS FRANCE

Lisez -Le Monde dossiers et documents

SUR PAPIER ORDINAIRE / PAPIER PHOTO - REDUCTION / AGRANDISSEMENT 의소() 9소의 - 75, RUE BAYEN 75017 PARIS - TEL. 572.41.46+

*L'ENCHANTEUR* 

# COMMUNICATION LE CARNET DU Monde

# « Big Mac » et la bombe

Truman a limogé MacArthur, dont on ne saura jamais s'il fut plus cabotin que génial, ou plus génial encore que cabot, parce que, pour en finir une bonne fois avec le conflit de Corée, le général envisageait une guerre directe contre la Chine et, peut-être, l'emploi de l'arme nucléaire. Sur le général à la casquette surdorée – et sale, exprès, – on ne s'attardera pas au cours du débat de « L'histoire à la une », sur TF 1, animé par Michel Cardoze

Se trouvera-t-il toujours un chef d'Etat « astucieux » comme le président Truman pour limoger un militaire prestigieux et stopper à temps un dérapage vers une guerre nucléaire ? Les experts sont partagés. Il п'у a pas besoin d'un président « astucieux » pour cela, disent les uns : les enjeux sont trop élevés, voyez Reagan. Hum ! disent les autres.

Pas d'armes nucléaires pour les guerres locales ? Bon. Mais la guerre en Europe serait-elle une guerre locale ? Tout le monde s'entend à peu près pour dire que non : les Deux Grands y sont face à face, il n'y a pas de jeu dens le système. Le danger,

zones où le doute est possible où chacun ignore jusqu'où il peut aller trop loin. Le Moyen-Orient,

Le danger, il est aussi dans l'accroissement du stock mondial de têtes nucléaires et dans la précision nouvelle des armes qui les portent. Plus ces armes sont précises, plus leur emploi paraît « normal », puisqu'elles frappent strictement leur cible. La stratégie anticités est un suicide, tout le monde le sait, mais un emploi tactique de l'arine nucléaire est facile à concevoir et à accepter... Et les propos du président Reagan sont menaçants, estime

∢ A⊓êtez çà, s'écrit Robert Guillain, qui se trouvait au Japon au moment d'Hiroshima. La bombe atomique n'est pas une arme abstraite. » Apparemme les procédures des conférences sur la limitation des armements sont trop compliquées, d'où leur échec. ∢ Trouvons-en de plus simples », dit Michel Tatu.

JEAN PLANCHAIS.

# LA LOI SUR LA PRESSE

# Le Livre CFDT et M. Alain Peyrefitte entendus au Sénat

Poursuivant la série d'auditions qu'elle a organisée sur le projet de loi sur la presse, la commission spéciale du Sénat a entendu, mercredi 11 avril, des représentants de la Fédération du livre CFDT. Notant que son organisation n'avait pas été consultée lors de l'élaboration du projet, M. Noël Monier s'est déclaré favorable à une application authentique et à une actualisation de l'ordonnance du 26 août 1944. Se prononçant en faveur de l'esprit du projet de loi, M. Monier s'est préoccupé des prérogatives de la future commission pour la transparence et le pluralisme qui, estime-t-il, dispose d'un pouvoir de vie et de mort sur les entreprises de presse, ce qui les personnels. Le porte-parole de la Fédération CFDT a émis, en outre, le souhait que les éditeurs soient impliqués financièrement dans le secteur de l'impression et que les possibilités ouvertes par l'article 39 bis du code des impôts soient étendues aux investissements dans l'imprimerie de labeur.

Egalement reçu mercredi. M. Alain Peyresitte, président du comité éditorial du Figuro, a émis plusieurs séries de critiques à l'encontre du texte. Jugeant essentiellement préoccupante la crise économique de la presse, confrontée à la concurrence du monopole de la télévision, le député RPR de Seineet-Marne a observé l'élément nouveau que constitue l'aunonce de l'introduction de la publicité sur les radios locales privées. A ses yeux, cet événement entraîne une modification totale du paysage dans lequel se développent les entreprises de presse. L'ancien ministre de l'information a souligné l'impartialité de la composition et du mode de désigna-tion de la commission retionale n nationale « Informatique et libertés » qui, selon lui, pourrait servir de modèle à la future commission pour la transparence et le pluralisme. M. Peyrefitte attend du Sénat qu'il bâtisse un projet de loi cohérent qui servira de référence au moment de l'alternance politique.

A. Ch.

# Un nouveau périodique à Bordeaux : « l'Hebdo »

De notre correspondant

Bordeaux. - Un nouvel hebdomadaire est mis en vente à Bordeaux cette semaine et dans les trois villes les plus importantes de sa communauté urbaine (Mérignac, Peyssac et Talence). Baptisé l'Hebdo, il

# La publicité sur les radios locales privées M. FILLIOUD: if faut faire vite

Accueillant, mercredi 11 avril, les représentants des associations regroupant les radios locales privées au sujet de l'introduction de la publicité (le Monde du 11 avril), M. Georges Fillioud a souligné « la nécessité de ne pas prolonger une situation intermédiaire qui risquerait de développer toute une série de perversions dont on aurait raison de redouter les effets . Il s'agit de compléter la loi du 29 juillet 1982 a tout au plus deux ou trois par tone un prus urux ou trois articles. lesquels devraient être adoptés par le Parlement dès la pré-sente session. Le secrétaire d'Etat a précisé qu'il ne s'attendait pas à un long débai, « un large consensus existant au sein des deux assemblées sur le sujet. Les textes réglemen-taires viendront ensuite préciser la réforme.

La majorité des associations présentes ont souscrit au projet de création de deux secteurs (associatif ou à statut commercial), à l'exception de l'ALO et de la FNRL.

M. Fillioud devrait rencontrer lundi prochain les représentants des organismes professionnels de la presse, de la publicité et des annonceurs. En marge du débat, le secrétaire d'Etat a minimisé les risques courus par les radios locales et décentralisées de Radio-France (du fait du renforcement des moyens de leurs concurrentes privées), lesquelles . disposeront encore de moyens très supérieurs à leurs

comporte, outre les rubriques politiques, économiques, sportives ou culturelles, une édition pour chacune de ces villes. Enfin, une place assez large est attribuée aux télévi-sions nationale, régionale et à la bande FM.

Le lancement de ce nouveau titre est assuré par une équipe de cinq rédacteurs et deux photographes regroupés dans une société civile qui détient 24 % des parts du nouveau titre. Le reste est réparti entre un industriel de Mérignac, une société de régie publicitaire et un groupe de fondateurs qui détiennent chacun 24 % des parts. Les 4 % restants appartiennent au secrétaire général de la rédaction qui paraît devoir assurer les fonctions de rédacteur en chef. M. Christian Panonacle, ancien attaché parlementaire de M. Michel Sainte-Marie, député, maire (PS), de Mérignac.

En dépit de certaines attaches avec le Parti socialiste, les promoteurs de l'Hebdo se défendent de toute espèce d'arrière-pensée politique: « Nous voulons simplement faire un journal qui aura de la couleur et de la saveur. Notre ambition est de réussir une opération commerciale -, dit M. Panonacie.

Il est vrai que l'Hebdo attaque sur l'un des points faibles du quoti-dien local Sud-Ouest, à qui l'on reproche de faire un peu trop de centralisme en négligeant les grandes villes de l'agglomération bordelaise.

Si, commercialement, il pent y avoir là une faille, elle n'est pas per-cue dans le quotidien bordelais comme la plus grave : l'Hebdo sera imprimé à Agen sur les presses du Petit Bleu, un quotidien qui appar-tient à la Dépêche du Midi, « l'ennemi héréditaire ».

il n'est pas impossible que l'Hebdo constitue un nouvel épisode de la guerre silencieuse mais vive qui a repris entre les deux grands quotidiens du Sud-Ouest. - P. C.

Marie-Chude et Jean AUBRY ont la joie d'annoncer la naissance de leur petite-fille

Estelle.

au foyer de ses parents Sylvie et Patrick Aubry, le 10 avril 1984.

95, avenue de Plaisance, 44600 Saint-Nazaire. 56, rue du Docteur-Calmette, 44600 Saint-Nazaire.

Catherine TURE? ont la jo leur fille.

le 11 avril 1984. - Vanessa est heureuse d'annonce maissance de ses frères

Aurélien, Johan, Laurent, Guillaume, Alexandre, Pascal.

Annie URBANIK-RIZK et Hadi Paris, le 7 avril 1984.

Décès

drouo:

Hôtel des ventes, 9, rue Drouot, 75009 Paris

Téléphone : 246-17-11 - Télex : Drouot 642260

informations thisphoniques permanentes : 778-17-17

Compagnie des commissaires-priseurs de Paris

Les expositions auront lieu la veille des ventes, de 11 à 18 heures

sauf indications particulières

SAMEDI 14 AVRIL

S. 1 à 14 h. - Tableaux 19-, 20- - Me CORNETTE DE SAINT-CYR.

MARDI 17 AVRIL

MERCREDI 18 AVRIL

ÉTUDES ANNONÇANT LES VENTES DE LA SEMAINE

S. 5-6. – Monnaies grecques antiques de la coilection de feu la Comtesse de Béhague - Mª LAURIN, GUILLOUX, BUFFETAUD, TAILLEUR; M. Vinchon, Mª Berthelot, Guyonnet, experts.

**LUNDI 16 AVRIL** 

Archéologie - M= PESCHETEAU, PESCHETEAU-RADIN, FERRIEN; M. Slitin, expert.

Meubles, objets d'art - M= MILLON, JUTHEAU.

Archéologie, livres, peintures Chine et Japon, 18t, 19t

ert PHEMS-LAURINI.

- M. et M= VINCELOT O., M= BOIZIER J., M. et M= BOIZIER M., M= PAPINUTTI H., M. et M= VIAROUGE G., M= PAPINUTTI J.,

ont la joie de faire part du mariage de leurs enfants, Marc et Isabelle.

Le samedi 14 avril 1984 en l'église de Neuilly-sur-Marne.

- Philippe Boucher, Brigitte et Didier Millet, Benedict et Flore, Agnès et Patrick Hontebeyrie, Antoine et Marie-Mand, ont la grande tristesse de faire part de la mort de leur grand-mère et arrière-grand-mère,

Mass Henriette BOUCHER, institutrice honoraire de l'enseignement public, officier de l'ordre national du Mérite, mandeur des Palmes académi

médaille d'or de la ville de Versailles. décédée, dans sa quatre-vingt-dix-neuvième année, le mardi 10 avril, à son domicile de Versailles.

20. me du Cdt-Ro Paris-14. 9. avenue Franco-Russe, Paris-7.

> STERN · GRAVEVR ·

Pour votre Société papiers à lettres et imprimés de haute qualité Le prestige

'une gravure traditionnelle Ateliers et Bureaux : 47, Passage des Panoramas 75002 PARIS Tél.: 236.94.48 - 508.86.45

- M. Witold Debard.

M: et Mac Erik Avenati et leur fille. Mas Sophie, Hélène et Nathalie Debard,

le docteur et M= André Gluck, Am Grazyna Szeligowska sa belle-mère, Ses sœurs, beaux-frères,

et leurs enfan Et toute la famille ont la douleur de faire part du décès de

M= Françoise DEBARD, survenu le 11 avril 1984, dans sa cinvendredi 13 avril, à 14 heures, au cin tière de Charly-sur-Marne.

Cet avis tient lien de faire-part.

- Paris. Los Angeles. M<sup>∞</sup> Arthur Lebianc, M<sup>∞</sup> Denise Lebianc, M. et M= William A. Forsythe,

ion au cimetière

ont la douleur de faire part du décès de

M. Arthur LEBLANC.

survenu le 8 avril 1984, dans sa quatre inguième année, à Paris.

Les obsèques out été célébrées da plus stricte intimité familiale.

Marie-Thérèse Luneau, née Herbaux, son épouse,

Ses enfants et petits-enfants : Geneviève Lunean, Frédéric et Jean-Baptiste, Bernard Luneau, Monique Laouer Camille et Morgane, ique Lunean, en, Clouilde, Julien Daniel Bianchet et Beatrice.

Romain, Bertrand et Nancy Luneau, Florian, Amélie, Antony Eltebert et Marie-Christine, née Lunean,

Ses frères et belles-sœurs : Les R.R.P.P. Auguste et René Noël et Blandine Luneau,

Albert et Monique Luneau, Michel et Sophia Luneau, Guy et Monique Luneau, Ses neveux, nièces, les familles Herbaux, Vasut, Vervisch,

Et tous ses amis. ont la douleur de faire part du décès, en

M. Maurice LUNEAU, ancien membre
du Conseil economique et social,
ancien administrateur d'EDF,

ancien président des cadres de la CFDT, maire de Saint-Martin-sur-Ocre. Une messe sera célébrée et la cérémonie d'inhumation aura lieu à Saint-Martin-sur-Ocre (Loiret), samedi

La Gourre, 45500 Saint-Martin-sur-Ocre.

Nos abonnés, bénéficiant d'une éduction sur les insertions du - Carnet ivos aponnes, peneficiant d'une luccion sur les insertions du - Carnet Monde - sont priés de joindre à ur envoi de texte une des dernières ndes pour justifier de cette qualité. L'Union confédérale des ingénieurs et cadres (UCC-CFDT) à la tristesse de

M. Maurice LUNEAU, survenu le 11 avril 1984.

Une messe sera célébrée le vendredi 13 avril, à 19 heures, convent des Dominicains, 20, rue des Tanneries,

- M. Gaston Marcetean son époux, Patricia et Jacques Fournier, sa fille et son gendre, ont la doaleur de faire part du décès

M Gaston MARCETEAU, néc Odette Boni née Odette Bonilland, professeur de lettres, vice présidente de l'association

survenu le 8 avril 1984. La cérémonie religieuse et l'inhuma-tion ont eu lieu dans la plus stricte inti-

 − M<sup>∞</sup> Louis Monteagle,
ses enfants et ses petits-enfants,
M. et M<sup>∞</sup> Henri Monteagle, M= Dumont, M= Charlotte Arnand,

ont la tristesse de faire part du décès du colonel Louis F. MONTEAGLE

e 10 avril 1984, à l'hôpital du Val-

16, rue des Garennes, 78400 Chaton.

- Les obsèques religiouses du peintre

Robert NALY

auront lieu mardi 17 avril 1984, à 10 h 30, en l'église Saint-Pierre de Montmartre, 2, rue du Mont-Cenis, Paris-18, suivies de l'inhumation au petit cimetière Saint-Vincent (rue Lucien-Gaulard).

De la part de Katia K., De la société « Le vieux Montmar

La messe sera dite par son ami le Père

Cet avis tient lieu de faire-part. - S.E. le cardinal

Paul PHILIPPE.

des Frères prêcheurs. Rome, le lundi 9 avril 1984, à l'âge de soixante-dix-neuf ans.

De la part du prieur provincial et des Frères dominicans de la province de (Le Monde du 11 avril.) - Saint-Etienne. Paris.

Le Seigneur a rappelé à Lui, le 8 avril 1984,

M Emile RAVEROT.

De la part de M. et M™ Frédéric Fulchiron, ears enfants et petits-enfants,
M. et Ma Henry Raverot, leurs enfants et petite-fille, M<sup>mo</sup> Gabriel Villiers, M<sup>mo</sup> Georges Villiers,

Et toutes les personnes qui l'ont accompagnée et soignée jusqu'à ses der-tiers jours. Ses obsèques ont en lieu dans l'inti-mité familiale.

Priez pour elle.

- On nous prie d'annoncer le décès

M. Edonard SILZ, ancien avocat an barreau de Paris

survenni à Paris le 9 avril 1984, à l'âge De la part de M∝ Edouard Silz,

son épouse, M. et M= Jean-Claude Sailhac et leurs fils, M. René Sitz, M. Roger Pisquet, m beau-frère, M. et M. Alain Paraf, Et de toute la famille.

On se réunira pour la levée du corps à l'hôpital Cochin, 12, rue Méchain, Paris-14, le lundi 16 avril, à 15 h 45.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité u cimetière de Moutmartre

97, boulevard Saint-Michel, 75005 Paris,

en anglais!



M= Gérard Vermersch Le docteur Gérard Vermersch

et ses enfants, M. et Mas Jacques Vermersch ont la tristesse de faire part du décès M. Gérard VERMERSCH, survenu le 11 avril 1984. Les obsèques ont lieu dans l'intimité 195, rue du Pavillon, 06140 Vence.

· Sans Dien tout est néant ;

9, rue Carpeaux, 75018 Paris,

Et Dieu ? Néant suprême (E.M. Cioren) Remerciements

Le professeur Modai, ses enfants Pascale et Philippe, M. et M Clément Sidier et leur fils Michel très touchés des marques de sympathi d'amitié et d'affection témoignées lo

Catherine MODAL

prient de trouver, ici, l'expression de

MM. Bruno et Philippe Mate, sa belle-fille et sa belle-suur, Et ses petits-enfants,

dans l'impossibilité de répondre personent à toutes les nombreus ques de sympathie qui leur ont été témoignées expriment leurs sincères

> **Anniversaires** Ses amis se souviendroat que

Sec. and and .

A15 14 7 15

reserve or

44.

I. ...

<u>""".</u>

٠٠....<u>ت</u>ت

-11

\*

Take Land

**\***50 ≥50 (100

SECURITY .

¥ = --

. ---:

*-*:

. Tar.

¢<sub>0</sub>, ≥<sub>1,1</sub>

AND THE HER

Jage Berlington

1943 - 37%

Part of all

4 11.00

Carter provinces

No. I STAGE

Parties - Election

330

3- 3 million

. . .

42 31.

-102 Au

. Gibert ANDREMONT.

est mort il y a cinq ans anjourd'hui. - En ce troisième anniversaire du

> Carmen RICHTER. née Gantier,

une pensée recueillie est demandations ceux qui l'ont connue et simée, Communications diverses

- Le comité pour la célébration du soulèvement du ghetto de Varsovie dont ce sera le quarante et unième anniversaire, organise une cérémonie du souvenir le dimanche 15 avril, à 15 heurs celle de Carril, à SORVERIT IE GIMANCHE 13 aviii, a 15 heures, salle des Congrès, 29. boule-vard du Temple à Paris, sous la prési-dence de M. Pierre Paraf, avec la parti-cipation de MM. Casimir Lucibello, président de l'Association républications anciens combattants (ARAC Albert Levy, secrétaire général du MRAP, et Alfred Grant-Cukier, prési-

dent de l'AJAR La chorale populaire juive de Paris apportera son concours artistique à la

- Un rapport pour la Fondation de France vient d'être rédigé par M. Daniel Durand sur l'«évaluation du rôle des réalisations villageoises dans le développement du Sahel». An-delà du constat, l'auteur élabore des propositions pour améliorer l'action des «organisations non gouvernementales» sur le terrain (CORDIA, 69, rue de Chabrol, 75010 Paris).

Recherche animateurs bénévoles (dix-huit ans minimum) pour encadrer, dans le Gard, du 1 su 24 août, un camp dans le Gard, on 1º au 24 aout, un camp de jeunes difficiles de cités — camping par équipes de six jeunes, le long rivière, activités. Ecrire Camp AID, 3, montée Petit-Versailles — 69300 Caluire.

# LA MORT DE M. TSIEN TCHE-HAO SPÉCIALISTE DES INS-TITUTIONS CHINOISES

Un des meilleurs spécialistes des institutions et du droit chinois, M. Tsien Tche-hao, est mort, le 7 avril, à Antony. (le Monde du 12 avril, 12 avril).

(Arrivé en France en 1948, venant de Chine, pour y parachever ses études de droit par un doctorat, il était maître de recherches au CNRS. Resté proche de recherches au CNRS. Reste procue de son pays d'origine, il avait, dans de nombreux ouvrages et dans plusieurs articles dans le Monde et dans le Monde diplomatique, suivi l'évolution, pariois contradictoire ou cahotique, des institutions de la Chine populaire.

tions de la Chine populaire.

Il était notamment l'auteur de la République populaire de Chine, droit constitutions (LGDI, 1970); l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique en Chine populaire (LGDI, 1972); Analyse de la Constitution de la RPC (17 janvier 1975) (CNRS, 1976), la Chine, collection « Comment ils sont gouvernés « (LGDI, 1977), ouvrage contonné du Prix de l'Asie 1977; les Institutions chinoises et la Constitution de rome du Prix de l'Asie 1977; les Insti-tutions chinoises et la Constitution de 1978 (Documentation française, 1979): l'Empire du Milleu retronné: la Chine populaire a trente aus (Flam-marion, 1979); le Droit chinois (PUF, 1982).]

Faites des étincelles



M. MAUROY :



a prix de la rice

city made faculty is all a service of the comment o

Soule intelled from the one belance des proderrott in improved CO. (A12 of 572 degrade of the : 3 million # 1966:

LE SENAT: Image

a communica des afficies de filoso de filoso a mista publica de filoso de fi

En clark de a discontinue para laver enere las giuns aparen-lavers enerelas as de relativos la como ministro de la relativos. ancient minister de pape que entre la marchine en les afrents provincia en entre alle alle alle entre entre alle entre entre alle entre en committee on the second te to limite per den tegle de sa l'inite par des regions de l'apprendent Survey & Books As

Cft dermore, asked M. Foregai 18 Presentationies: 200 000 decay dermits d'empire amplificamentes. V2: 22/201 Amend in monthe sons whomeure it 2 472 200 for the states.

THE THE PERSON AS



ADER, PICARD, TAJAN, 12, rue Favart (75002), 261-80-07.

12, rue Drouot (75008), 246-61-16.
MILLON JUTHEAU, 14, rue Drouot (75009), 246-46-44.

(75009), 770-88-38.

PESCHETEAU, PESCHETEAU-BADIN, FERRIEN, 16, rue de

CORNETTE DE SAINT-CYR. 24, avenue George-V (75008), 720-15-94. DAUSSY, 46, rue de la Victoire (75008), 874-38-93. DEURBERGUE, 19, boulevard Montmartre (75002), 281-36-50. LAURIN, GUILLOUX, BUFFETAUD, TAILLEUR (anciennement RHEI

CONJONCTURE

# M. MAUROY:

# 2 450 000 chômeurs en fin d'année

séance des questions d'actualité, mercredi 11 avril, à l'Assemblée nationale, a évoqué la controverse sur le chiffre du chômage. En réponse à M. Michel Barnier (RPR-Savoie), le premier ministre, après avoir rappelé les résultats obtenus dans la lutte contre la montée du chômage jusqu'à la fin 1983, a notamment affirmé : « Il est vrai qu'aujourd'hui la crise qui perdure et la nécessité impérative de moderniser notre industrie (...) font peser de nouvelles menaces sur l'emploi. Mais qui oserait remettre en cause la nécessité des mutations industrielles? Qui oserait contester que, si nous ne modernisons pas aujourd'hui, c'est l'ensemble de notre industrie qui va décliner et que les emplois disparaitront alors sans espoir? Qui oserait nier que nous faisons aujourd'hui ce que d'autres n'ont pas eu le courage de faire hier (...)?

- Je m'étonne de voir que cernous cacherions 220 000 chômeurs au niveau des statistiques. Sur quoi se fondent-ils? Ils prennent en compte les préretraites. Mais, depuis 1972 (...), les préretraites ne sont pas comptabilisées avec les chômeurs. Le gouvernement n'a rien changé à cette situation, même s'il a accru les possibilités de préretraite. Le second élément, ce sont les jeunes qui poursuivent leur scolarité. Oser assimiler l'immense effort de formation professionnelle que nous avons engagé à une mani-pulation me semble tout simplement scandaleux. Enfin, le troisième élément tient au nombre des chômeurs qui devraient être inscrits à l'ANPE si le fonctionnement de cet organisme n'avait pas été amé-lioré. Décidément, tout est bon pour discréditer le gouvernement! Qui oserait critiquer la multiplication des entretiens systématiques avec les chômeurs, destinés à les aider à retrouver plus vite un emploi ? (...)

» Depuis le mois d'octobre, nous avons enregistré une progression du chômage. Lorsque le ministre de

M. Pierre Mauroy, au cours de la l'emploi a indiqué qu'à ce rythme le l'empioi à itaique qu' à ce rythme le chômage pourrait atteindre 2 600 000 personnes à la fin de l'année, il ne faisait que prolonger arithmétiquement cette tendance. En réalité, les experts considèrent comme probable un rythme d'augmentation mensuelle de l'ordre de 25 000 ( ) ce qui signifierate que la 25 000 (...) ce qui signifierait que le chômage, en fin d'année, serait de

l'ordre de 2 450 000 personnes. . Le premier ministre a affirmé que



Dessin de PLANTU.

protection sociale., FO considère,

· A qui va-t-on faire croire que cette

En février

La reprise de l'inflation s'est

confirmée dans les vingt-quatre pays industrialisés en février, avec 0,5 %,

portant la progression sur les douze derniers mois à 5,8 % contre 5,5 % pour la période annuelle se termi-nant en janvier, a indiqué l'OCDE,

Cette reprise de la hausse des

prix, amorcée en janvier (+0,6 %), est due, « dans sa quasi-totalité »,

aux prix alimentaires de détail, qui,

en février, ont accusé une progres

moyenne des prix de détail.

sion deux fois plus élevée que la

Une modération des prix de détail

de l'énergie a été enregistrée, mais

la hausse dans les autres secteurs aura été, en février, comparable au

L'inflation reste vive en Europe,

avec 8 % en moyenne pour la

période des douze derniers mois s'achevant en février 1984 et 0,6 %

pour le dernier mois sous revue, tandis que les États-Unis enregistre-

ront une hausse des prix de 4,6 %

(+0,5 % en février), le Canada

5,5 % (0,6 %) et le Japon 2,9 % (0,6 %).

Des sept « grands » pays de l'OCDE, c'est l'Italie qui réalise le moins bon score avec 12 % d'infla-

tion sur les douze derniers mois

(I.1 % en février), devant la

France, 8,9 % (0,6 %). L'Allemagne fédérale a limité sa hausse à 0,3 %

en février, pour les prix de détail, et

Des résultats élevés ont été enre-

gistrés en Belgique (+0,8 % en

février et 7,1 % sur l'année écoulée),

au Danemark (+ 1.1 % et 6,4 %), sans compter les pays à très forte inflation traditionnelle comme la Turquie (0,9 % et 36,2 %), l'Islande (0,9 % et 64 %) ou le Portugal

(1.5 % en janvier, dernier mois

• Le défilé des sidérargistes à

Paris. - Le défilé des sidérurgistes

lorrains à Paris vendredi 13 avril

partira de la place de la Nation. à

13 heures, suivra les boulevards Di-

derot, de l'Hôpital, Saint-Marcel, de

Port-Royal, Montparnasse, des Inva-

lides, la rue de Sèvres et l'avenue de

Suffren, pour s'achever au Champ

de Mars. La préfecture de police a deconseille aux automobilistes d'em-

prunter ces voies et d'y laisser leurs

o Reprise du travail chez Val-

lourec. - Les trois cent vingt-cinq

salariés de l'usine Vallourec (tubes

d'acier) de Decazeville (Aveyron).

en grève depuis le 4 avril, ont voté la

reprise du travail pour le mardi

17 avril, la direction ayant accepté

une - lable ronde - le 20 avril avec

les pouvoirs publics. L'enjeu : le sort

de vingt-cinq intérimaires et de

trente et un salaries mis en prére-

connu, et 30,7 %).

3.1 % sur les douze derniers mois.

INDUSTRIALISÉS

mercredi 11 avril.

niveau de janvier.

ce phénomène s'explique par trois éléments : « Une tendance à l'aug-mentation des licenciements économiques, de l'ordre de 10 000 environ par mois (...), les sorties de stage de formation qui ne se tradui-sent (...) pas toujours par des embauches (...), un élément propre à la France, la démographie (...). Nous devons nous réjouir de l'importance de la jeunesse fran-çaise, qui est un gage d'avenir. Il n'en demeure pas moins qu'à l'heure actuelle et jusqu'en 1986-1987, il nous faut toutes choses égales par ailleurs, créer chaque année 200 000 emplois supplémenlaires. »

# Le prix de la rigueur

M. Mauroy a done officiellement confirmé ce que chacun savait : le nombre des chômeurs va fortement s'accroître en France en 1984. Aux trois explications qu'il a données pour faire comprendre ce phéno-mène, le premier ministre eût pu en ajouter une quatrième : la politique

Il est clair que les objectifs prioritaires du gouvernement out changé. Outre l'assainissement du tissu industriel, qui se traduit par des licenciements, l'accent est mis sur le retour aux grands équilibres - commerce extérieur, inflation, - et les moyens mis en Œuvre pour atteindre ce but - réduction de la demande interne en pesant sur les salaires notamment - ne peuvent pas ne pas se traduire par une stagnation de l'activité. La France n'échappe pas à la règle commune. Il n'est pas d'exemple qu'une telle politique ne se soit pas traduite par une progres sion du nombre des demandeurs d'emploi. A l'évidence, le pouvoir accepte aujourd'hui cet inconvénient. Reste à savoir si dans ces conditions il est raisonnable d'espérer créer 200 000 emplois par an jusqu'en 1986 ou 1987...

# L'avertissement du FMI

En tout cas, les prévisions du Fonds monétaire international concernant l'évolution de l'économie française en 1984 ne sont pas de nature à rassurer. Révisant légèrement les estimations dont nous avons fait état il y a quelques semaines (le Monde du 24 mars), les experts du Fonds estiment que le taux d'infla-tion atteindra 7,4 % (contre 9,5 % en 1983). Cette pression inflationniste relativement forte rend les perspectives de croissance moins bornes - en France que dans les autres pays, le PNB ne devant s'accroître que de 0.6 % contre 3.6 % pour l'ensemble du monde industrialisé. Ce qui entraînera une montée du chômage (9,9 % de la population active contre 9,1 % en 1983).

Pour le FMI, la politique budgétaire « constitue toujours un motif

### Selon la première estimation de l'INSEE

LES PRIX EN MARS: + 0,7 % Les prix à la consommation ont augmenté de 0,7 % en mars 1984, selon mente de l'Insternation provisoire de l'INSEE publice jeudi 12 avril. Cette première estimation de l'Institut porte à environ

2 7 l'inflation pour le premier trimestre de l'année. Les hausses enregistrées out

été de 0,7 % en janvier et de 0,6 % en

de préoccupation à long terme», puisqu'en dépit des efforts du gou-vernement les dépenses publiques devraient croître plus vite que la production et atteindre le niveau sans précédent de 49,3 % du PNB. Comparant la situation de la France à celle de l'Italie, le Fonds monétaire estime que les deux pays vont certes bénéficier de la croissance de leurs partenaires, mais souligne que · la demande extérieure ne peut à elle seule fournir la base d'une reprise soutenue - et que celle-ci ne sera acquise que si des - conditions économiques plus stables sont rétablies dans ces deux pays, où la stabilité des prix ne peut être obtenue en l'absence de politiques flancières appropriées ».

Seule éclaircie dans ce sombre tableau : l'amélioration de la balance des paiements courants devrait se poursuivre, puisque, à des déficits de 9,5 milliards de dollars en 1982 et 2,5 milliards en 1983, devrait succéder un excédent de 1,5 milliard en 1984. Ph. L.

# LE SÉNAT : les chiffres ne sont pas complets

La commission des affaires sociales du Sénat a rendu publique, mardi 10 avril, une note sur la mesure du chômage et de l'emploi présentée par son président. M. Jean-Pierre Fourcade (RI, Hauts-de-Seine), et approuvée le

En dépit de - divergences persistantes entre les séries statistiques sur l'emploi et le chômage -, l'ancien ministre ne juge pas nècessaires - de nouveaux instruments de mesure -, les séries actuelles - sérieuses -, traduisant « une détérioration de la situation de l'emploi ». Pour obtenir « une pho-tographie plus réaliste », afin · d'éviter certaines polémiques superflues . M. Fourcade propose, cependant, que - la présentation officielle des chiffres du chômage ne se limite pas aux seules demandes d'emplois permanents et à temps complet, en fin de mois, qui ne représentent pas l'ensemble des demandeurs d'emploi, et de faire figurer dans un indicateur plus synthétique les effectifs des préretraités indemnisés (...), les jeunes en stage d'insertion (...), ainsi que les demandeurs d'emploi à temps partiel à durée déterminée, tempo-

raire ou saisonnier. -Ces derniers, selon M. Fourcade, représenteraient 200 000 demandeurs d'emploi supplémentaires, ce qui aurait amené le nombre total de chômeurs à 2 471 200 fin février...

# APRÈS LES DÉCLARATIONS DE M. GATTAZ

# Les syndicats hostiles aux «emplois à contraintes allégées» mais pas à la «flexibilité»

Les syndicats ont émis de fortes réserves sur la formule d'emplois l'emploi, présentée habilement comme temporaire, est de nature à sortir le pays de la crise?... La compétitivité passe par la qualité des produits et des services. En revanche, les organisations

En revanche, les organisations syndicales ne refusent pas la discussion sur certains aspects de la • flexibilité» réclamée par le patronat. Celle-ci, souligne FO, comme la CFDT, comporte, outre « la facilité de licencier», « l'étude de la réparti-tion de la durée du travail, voire la généralisation du travail à temps partiel, à durée déterminée ou à

durée temporaire. Sur ce point, FO a demandé des négociations : elle préconise un accord-cadre, qui, tout en préservant les disposi-tions en matière de repos hebdomadaire, facilite une adaptation aux réalités des branches et des sec-

De son côté, M. Rigout, ministre

de la formation professionnelle, s'en est pris, à ce sujet, au micro de Radio-Isère, à M. Gattaz, qui proposait de - mettre en formation 600 000 jeunes », ajoutant : « Ensuite on a parlé de 300 000, maintenant de 400 000. Mais lorsqu'on a voulu discuter concrètemi avec le paironat, les choses ont été beaucoup moins précises. » Il a accusé le président du CNPF d'être - le porte-parole d'une partie du patronat qui ne joue pas le jeu .. dans un communiqué, qu'une telle disposition - aboutirait à créer dans Son ministère conteste « l'effondrement du dispositif en faveur des jeunes » avancé par M. Gattaz « Ce sont plus de 300 000 jeunes qui l'entreprise une nouvelle catégorie auront pu bénéficier de stages de Quant à M. Kaspar, secrétaire national de la CFDT, il interroge : formation professionnelle entre juin 1981 et juin 1984. • Il accuse aussi le président du CNPF de vouloir « tirer vers le bas » les dispositions sur la formation alternée prévues par l'accord signé avec les syndicats – sauf la CGT – en octolégère reprise de l'in- | bre dernier: . Alors que l'accord FLATION DANS LES PAYS travail (qualification et adaptation à l'emploi), M. Gattaz ne parle plus que de 300 000 stages. »

# Investissement : pas d'incitation dans l'immédiat

nécessité, il faut la prendre par le côté qui convient à l'intérêt présent : la croissance par l'investissement et per l'investissement productif », déclarait, le 4 avril, lors de sa conférence de presse, M. Mitterrand. Moins d'une semaine plus tard, le président du CNPF, M. Yvon Gattaz, saisissant, c'est de bonne guerre, la perche ainsi tendue, préconisait une «réforme fiscale en profondeur > pour « relances l'investissement productif ».

Les propositions patronales ont été accueillies sans enthousiasme particulier et sans surprise par les pouvoirs publics. Il est vrai qu'elles ne brillent pas par l'originalité. En souhaitent une déduction fiscale pour le ainsi opėrė dans l'année, applicabie des 1984, la suppression progressive de l'impôt sur les bénéfices réinvestis dans l'entreprise et celle, « définitive », de la taxe professionnelle, le président du CNPF n'a fait que reprendre des suggestions maintes fois avancées. Quelles chances a-t-il d'être entendu ?

L'administration se veut prudente mais, dans l'immédiat du moins, tout laisse à penser que M. Gattaz ne peut nourrir quelques espérances que sur un point : la taxe professionnelle. Le président de la République s'est, en effet, engagé à supprimer cet impôt assis sur le foncier, l'invessement et les salaires, dont chacun s'accorde aujourd'hui à dire qu'il est absurde, incontrôlable et anti-économique. Cela dit. on ne supprime pas aisément 55 milliards de francs de recettes fiscales qui assurent 50 % des revenus des collectivités locales.

Les experts de la Rue de Rivoli se sont donc mis au travail en

s'appuyant sur deux principes : il n'est pas question de transfére une telle charge sur les ménages ; la suppression de cette taxe, même si elle entraîne la création d'un nouvel impôt accepté par les firmes et la disparition ou la diminution de cer-taines aides à l'industrie, doit se traduire par une baisse des charges des entreprises.

En revenche, les deux proposi-tions d'incitation fiscale avancées par le CNPF ont peu de chance d'être retenues, ne serait-ce que dans la mesure où elles vont à l'encontre de la politique du gouvernement qui pré-fère, à un soutien public au coup par coup, mener une action d'amélioration de l'environnement des entreorises - réduction de la progression des salaires, stabilisation des charges, diminution des taux d'intérêt – visant à améliorer leurs marges et, partant, leur capacité de financement. Les pouvoirs publics sont d'autant plus incités à continuer dans cette voie qu'ils constatent une amorce de reprise de l'investis ment, tiré par le secteur nationa-

Dans ces conditions, il apparaît inutile de prendre de nouvelles dispositions qui, outre le fait qu'elles risqueraient d'introduire des distorsions entre les entreprises, seraient politique-ment difficiles à faire accepter.

Le patronat, on s'en doute, est d'un avis différent. Sans nier l'amélioration des marges, il estime celle-ci trop lente et insuffisante pour entraîner un redres-sement durable de l'investissement. Le pire serait qu'il soit

Ph. L.

Réussite exemplaire.

La BMW 728i est aujourd'hui la forme la plus prestigieuse d'un modèle d'avance technologique. Ses équipements sont exceptionnels : climatisation, indicateur de maintenance, coupure d'injection électronique en décèleration. Six cylindres. 14 CV fiscaux. 184 ch DIN. Consommations normes UTAC: BMW 728i. 7,9 l à 90 km/ h, 10,2 l à 120 km/ h, 15,1 l en ville.

| EVERS (88)<br>(DB4A S 4                           | CLIMPER (PLUCIETAIN) (29)                         | SANT-GAUDING (31)<br>C. AUTONOTO 31        | SOUSSONS (02)<br>A. CARAGE DE L'EST                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| avenue Colbert                                    | Am 3 Route de Port i Abbe                         | 81 bis avenue de l'outouse                 | 78 werne de Roims                                     |
| 56 61 03 32                                       | (95) 94 24 96                                     | (61: 68.63.83                              | (22) 52 30 04                                         |
| OCU (DE)<br>A DEXPLOITATION DU                    | REDAS (\$1)                                       | SANT-JEAN-OF                               | STRASSOURG (87)                                       |
| ARAGE AZUR AUT OS                                 | C ELS 1C HEMMI                                    | A TECHNOC AUTO                             | C. GRAND GARAGE                                       |
| hingen de Heferie                                 | 16 of 18 overus de Paris<br>(26) OS 65 68         | Zone industrally                           | DU BUILDING                                           |
| los G -Garaud<br>93: 89:36:25                     | ASSESSMENT ON THE                                 | (79) 64 19 16                              | 24 of 26, Posse don Terreurs<br>(66) 32 31 21         |
| ACE (06)                                          | C GARAGE SANT-CHRISTOPHE                          | SART-SET!                                  | TARRES/1906 RES                                       |
| A GARAGE LAFAYETTE                                | 21 rae de la Jonghérae                            | BANT-RAMBERT (42)                          | C. TARBES AUTO SA                                     |
| 1 ree de Cronstadi                                | (25) 62 06 56                                     | A GARAGE RENE VALETTE                      | Zone Industriale                                      |
| 23 88 83 86                                       | 667ama                                            | 2 route de St Elignes<br>177: 52:35 44     | 162 34 第 46                                           |
| MES-SART-CESARE (20)                              | C. EUROP AUTOMARCHE                               | •                                          | TERMILLE-THEORYILLE (\$7)                             |
| S A GARAGE PROVENÇAL<br>2532. Igude de Montpeller | ETS J HUDNET                                      | 3.60(7-LO (96)                             | C. GARAGE BURLET                                      |
| 69 84 78 11                                       | 316, route de St Malo                             | C. ZA DE LA CHEVALERE<br>Bd de la Commune  | 27, poule de Vergus                                   |
|                                                   | 1997 59 11 22                                     | (33) 05 15.55                              | (B) 288 58 83                                         |
| MMES (30)<br>AEPODONAL AUTO SARL                  |                                                   |                                            | TOULOWLA VALETTE-                                     |
| herbe Partor <u>Z1.</u>                           | C L AUTOMOBILE COSTELLOISE                        | SANT-MALO (23)                             | 0U-VAR (83)                                           |
| 66 62:090                                         |                                                   | GARAGE SURCOUS                             | C. BAVARIA BIÖTÖRS  Zona Industrialia                 |
| 90AT (79)                                         | 177) 88 38 66                                     | 16 Tet 08 in More                          | Zong industriang<br>Avenue de l'Université            |
| ARAGE TAPY                                        |                                                   | 1991 81 61 74                              | 1941 75 36 60                                         |
| 5 route de Claufêr                                | ROCHEFORT (17)                                    |                                            | TOULOUSE (21)                                         |
| 49) 33 C) 46                                      | A. GARAGE DE L'AVEIGN<br>I. MORNA DE LA LIDERTHON | 3A41 - GAESTIN (E2)                        | C. GARAGE SCULIE S A                                  |
| MANGE ING                                         | 1481 79 27 04                                     | C. AUTO-SPORT<br>ZAC LE Verse              | 15. Grande Rug Sept-Withel                            |
| OCH AUTOMOBILES                                   |                                                   | 1231 62 39 55                              | (5): 52.83.75                                         |
| 156, everus du Marisher Foch<br>1961 34 34 35     | RODEZ (12)<br>C. GARAGE REL AIR                   | 1                                          | TOULOUSE IOTS                                         |
|                                                   | ÉTS HIGONENC SA                                   | SARITE-BAZBILLE (47)                       | E. PELRAS S.A.                                        |
| ORLEANS (45)<br>TS Labesse et C40                 | Roule de Decaronillo                              | A. RELAIS AUTOMADALE                       | 145 rue Nicolas Vancualia                             |
| 18 proporta garant.                               | (66) 42 20 11                                     | BAZELLAIS<br>Roule de Bostema              | (61) 41 53 50                                         |
| 363 53 75 26                                      | ROUGAIX (SIN                                      | 1539 94 40 22                              | TOURCOME MIN                                          |
| ARAY-LE-MONAL (71)                                | C SA SARDA                                        | •                                          | A. NORD-MEDITERRANET                                  |
| PARAGE CHAMARAUD                                  | 58 a 62 fee du Mai Foch                           | SAMTE-TULLE                                | 36 not the Times                                      |
| 2 oue du Commerce                                 | (20) 73.72.17                                     | C. CAPAGE DAVID                            | (20) 26-54 98                                         |
| 85) 81 1031                                       |                                                   | 69 uarie prapovata<br>6º franco 35 Darailo |                                                       |
| ANSLUBE 64                                        | 유ር내원((76)<br>C. 통유 D 4                            | (92) 78 20 44                              | TOURNON (07)<br>C. CENTRE RHONE AUTOMOBILE            |
| UTO-PARK S.A.                                     | 122, rue de Constantino                           |                                            | 53, avenue de Napes                                   |
| korko i M i <b>ncepisti</b><br>I Lant             | C35: 96.33 77                                     | ALCANDES ST-ROOM (74)                      | [75] 98 14 99                                         |
| 59 62 12 9 i                                      | POYAN (17)                                        | Roste de Chamons                           | TOURS/SAMT-AVERTOR (21)                               |
|                                                   | C. GARAGE BIENVENUE                               | (50) 58 36 44                              | G. GARAGE SAINT-SIACON                                |
|                                                   | A3 Zienus Marras Bastie                           | •                                          | Avenue des Fontantes                                  |
| COLLE DEDEFOUNDING                                | 148 0501 62                                       | SALON DE PROVENCE (12)                     | (47) 27 20 24                                         |
| ES ETS COLETTE                                    | ****                                              | G. SOCIETE AUTOMOBILE                      |                                                       |
| <del>igaigeág</del><br>Sá 93 (A.C)                | SARIT-BRIEJC (22)<br>C. GARAGE E CHAUGET          | 505, DO do la Repubricata                  | TROYES/ST JULIEN-                                     |
|                                                   | 66 me de Paris                                    | NO. 58.20 63                               | LES-VILLAS (10)                                       |
| engueim (34)                                      | (96) 33 20 42                                     |                                            | C. GARAGE SUD AUTOMOBILES<br>132, PRINTERING de Dison |
| ARAGE JESSUS                                      |                                                   | SACTEGLESIANES (S7)                        | 125 62 03 75                                          |
| & rue de Claray                                   | SAINT-DIE (88)<br>C. Garage Charaus               | C. CARAGE VEVER SA.                        |                                                       |
| 53, 06 94 30                                      | i meuns yan jengs                                 | 18: 795 61.31                              | VALENCE (26)                                          |
|                                                   | (20) 56 20 9A                                     |                                            | C. GARAGE FOURE LA                                    |





# **AFFAIRES**

### ITT OBTIENT UN IMPORTANT CONTRAT D'ÉQUIPEMENTS TÉLÉPHONIQUES EN TURQUE

Le groupe International Telegraph and Telephone vient d'obtenir un important contrat en Turquie. Le gouvernement d'Ankara a l'intention d'investir 6 milliards de dollars en dix ans, afin de développer et moderniser son réseau national de télécommunication. Quatre industriels étaient en compétition : l'aliemand Siemens. le suédois Ericsson, le japonais Fujitsu et ITT.

Les autorités turques ont choisi le central numérique d'ITT, le Système 12. Un contrat initial de 300 millions de dollars (2,4 milliards de francs) prévoit la fourniture de cent mille lignes téléphoniques. Puis ITT développers, à partir de 1985, une production locale de centraux équivalant à environ cinq ceut mille lignes par an pendant cinq ans.

Ce contrat témoigne, après ceux obtenus en Chine et en Europe, de la reconquête par ITT d'une partie de ses positions mondiales.

# **MONNAIES**

# EFFRITEMENT DU DOLLAR : 8,03 F

Sur des marchés des changes extrêmement calmes, le dollar s'est effrité jeuli 12 svril, revenant, à Paris, de 8,05 F à 8,03 F, et à Francfort de 2,62 DM à 2,61 DM.

Les suarchés financiers out les yeux fixés sur les Etats-Unis, où devaient être publiés, jesdi après-midi, les chif-fres des ventes au détail et de la production industrielle pour mars. Si une nouvelle buisse de ces ventes était enregistrée, comme en février, une détente se produirait sur les tanx d'autérêt, et, donc, sur le dollar. Seul fait marquant, le yeu a mosté sur les marchés, le del-far revenant à 223 yeus coutre 225 yeus, à la saite de rameurs sur l'assouplissement des barrières japonaises à l'ausportation.

## A La Seyne

### PLUSIEURS COMMANDES SONT SUBORDONNÉES A LA «LIBÉRATION» DU «FAIRSKY»

Des négociations délicates entre les pouvoirs publics, l'entreprise NOR-MED et les syndicats des chantiers navals de La Seyne (Var) se poursuivaient, ce jeudi 12 avril, pour tester de convaincre les ouvriers du chantier de laisser partir le paquebot Fairaky, qui est retenn depuis plusieurs sennaines.

siècle qui a conservé son parquet d'origine. La chaîne est toujours là

- moins contestée qu'en Europe, -

mais les travaux les plus complexes ont été confiés à des robots, pourtant

moins nombreux ici que dans nombre d'usines françaises.

carrosserie, selon les vœux des

ouvriers et ouvrières (25 % des

effectifs), payés à l'heure, répètent

leurs gestes machinaux dans une

apparente bonne humeur. Question de formation (une majorité d'entre

eux sort de l'enseignement secon-

daire) et de salaires (ils gagnent par beure trois fois plus d'argent qu'une

vendeuse de supermarché), donc de statut social. Malgré les apparences,

A Kenosha comme dans l'usine

jeep de Toledo, au sud de Detroit, la

qualité est l'obsession. L'image d'American Motors n'est, il est vrai, guère brillante. Si l'on en croit

l'indice de satisfaction des consom-

mateurs, publié en 1983 par J.-D. Power et Associés, AMC

arrive en dernière position avec 76

(pour une moyenne 100), quand Toyota caracole en tête avec 137. A

Renault, désormais principal actionnaire (46.4 %) de la société améri-

D'où les multiples paneartes qui

rappellent à chacun cet objectif majeur. Les clients demandent

une volture parfaite, soignez vos

actes », « Parlez au patron de la qualité » (une ligne directe est

caine, de redresser cette image.

on est bien loin de Poissy.

clients. La voiture à la carte,

L'électronique n'en est pas moins partout présente, permettant notamment aux aménagements intérieurs d'être accordés à la couleur de la

Les responsables syndicaux ont demandé aux ouvriers de laisser le paquebot prendre la mer. Si celai-ci n'était pas l'ivé à sou armateur (le groupe multinational SITMAR) avant le 15 avril, ce dernier pourrait faire joner la procédure de rebut, ce qui impliquerait l'obligation pour la société, les hauques et l'Etat de rene-bourser à l'armateur los acomptes qu'il a déià versés.

D'autre part, les syndicats et le personnel du chantier de La Seyne out été informés que, si le départ du paquebot s'effectuait normalement, deux commandes fermes sernient aumonéées : la construction d'un pétroller ravitailleur pour la marine nationale et la construction d'un savire transporteur de gaz, pour l'armement SITMAR précisément.

• La navigation dans le détroit d'Ormuz. — L'Iran pe fermera pas le détroit d'Ormuz, « à moins que ses exportations de pétrole ne soient totalement bloquées », a déclaré, le 11 avril, M. Ali Akbar Velayeti, ministre iranien des affaires étrangères à Tokyo, au cours d'une conférence de presse tenue conjointement avec son homologue japonais. Soucieux de rassurer les sociétés nippones, principaux clients du brut iranien, qui ont, depuis le début de l'année, ralenti leurs enlèvements, du fait de l'insécurité croissante dans le Golfe, le ministre a affirmé que son pays - n'a pas l'intention de provoquer d'escalade du conflit irano-irakien dans le Golfe ni de faire déborder les hostilités sur

# POUR ÉLARGIR SA GAMME

# La filiale de Renault, American Motors, va investir 2 milliards de dollars d'ici à 1988

De notre envoyé spécial

Chicago. — A mi-chemin des Temps modernes et de 2 001.
Alliance et Encore, les cousines d'Amérique de la R 9 et de la R 11, gravisseut lentement les six niveaux de l'usine du Front du lac Michigan à Kenosha, un bâtiment du début du

Avec à peine quarante Français sur les 23 000 salariés que compte AMC, la présence de Renault, pour être efficace, n'en est pas moins discrète. Tout pourrait donc paraître aller pour le mieux. Les voitures se vendent très bien. 126 008 Alliance et 20 182 Encore ont trouvé preneurs en 1983 et l'on est sur le point

# L'ACCORD GM-TOYOTA N'EST PAS CONTRAIRE AUX LOIS ANTITRUSTS

General Motors, le premier constructeur automobile mondial, et Toyota, le numéro trois, ont reçu le 11 avril le feu vert de la commission fédérale du commerce pour construire ensemble una voiture de moyenne cyfindrée en Californie. La commission chargée de l'application des lois antitrusts s'est prononcée en faveur de ce projet per trois voix contre deux, mais elle a limité cet accord dans le temps (à douze ans), et dans le volume (pas plus de 250 000 véhicules par an). De plus, GM et Toyota sont autorisés à échanger des informations dans le seul domaine de leur production commune. Les premières Sprinter, dérivées de la Corolla de Toyota, sortiront de l'usine de Fremont en Californie dès la fin de cette année. Chrysler et Ford, qui se sont battus juridiquement - contre cette association, pourraient rapidement suivra cet example.

de fêter la deux cent millième Alliance; quant aux nouveaux modèles de jeep, Wagoneer et Cherokee (décrétée 4 x 4 de l'année (1) après la distinction décernée l'an passé à l'Alliance), ils dépassent toutes les espérances.

Soixante-dix mille d'entre eux devraient être vendus de septembre 1983 à septembre 1984, au lieu de 40 000 prévus initialement.

Conséquence : le dernier trimestre de 1983 comme le premier de 1984 ont été bénéficiaires après quatorze « quarters » de pertes. Et l'on s'attend chez AMC à une « bonne année ». Autant dire que le pari industriel et financier que représente l'investissement américain de Renault (545 millions de dollars entre octobre 1979 et avril 1984, dont 307,5 millions en actions ordinaires, 97,5 en actions préférentielles, 40 en obligations convertibles et 100 millions de prêts à long terme) semble gagné. La firme française n'a-t-elle pas dépassé l'an dernier Volkswagen comme premier européen aux États-Unis?

# Des effets bénéfiques sur la balance commerciale

De plus, souligne-t-on volontiers chez Renault, les activités américaines out fourni en France du travail à 8 500 personnes et out soulagé la balance commerciale de 3,5 miliards de francs (moteurs, boîte de vitesses, trains sont, notamment, envoyés de Cléon et des autres usines françaises). Enfin, l'accord d'AMC avec la firme chinoise Beijing Moters Work pour la modernisation des jeeps chinoises devrait être la base d'un développement — compétitif avec les Japonais en Asie.

Le black eye (signe) qui semblait marquer la Régie après le lancement raté de la Dauphine outre-Atlantique, au début des années 60, voire la livraison début 1979 de R 18 d'une «qualité catastrophique» aux dire d'un concessionnaire de Chicago, a donc été vaincu.

Pourtant, M. Dedeurwaerder, patron belge d'American Motors sait qu'il va falloir développer cette base. «On aura, reconnaît-il, une période difficile.»

Car le problème de gamme que connaît actuellement la Régie (le Monde du 26 janvier 1984) rejaillit sur la société américaine. L'Alliance et l'Encore sont sur un segment du marché (la classe 3) qui décline relativement. « Aujourd'hul, admet M. Joe Cappy, le directeur du marketing, nous n'avons pas la cadence d'il y a un an en raison du retour en faveur des plus grosses voitures. »

En outre, c'est une classe sur laquelle la concurrence va s'aviver avec la mise en production par General Motors et Toyota – les deax firmes ont obtenu le 11 avril un accord définitif de la commission antitrust – dès la fin de cette année en Californie de la Sprinter, d'ence de la Corolla japonaise et le lancement d'autres projets américano japonais. Enfin, tout le monde pense

à Detroit que les quotas limitant les importations nippones seront levés en mars 1985. La réorganisation an début de cette année par GM de ses cinq divisions en deux groupes — l'un consacré aux grosses voitures et l'autre principalement aux petites — est à cet égard significative.

Aussi AMC va-t-elle devoir rapidement monter dans la gamme. Déjà M. Joe Ricci, l'an des deniers (concessionnaires) les plus efficaces de Detroit et de Chicago, regrette de n'avoir pas une plus grosse voiture à proposer à sa clientèle. La R 25 ? Les « clinics » — tests effectnés sur un échantillon d'acheteurs éventuels — ont été mauvais, reconnaît M. Dedearwarder, car les Américains n'aiment pas les « bicorps » (2) au-dessus d'une certaine taille. Une décision sera prise dans quelques semaines, mais clairement il n'est pas question d'engager les frais d'« américanisation » « pour faire plaisir à trois mille intellectuels ».

### Comme Ford

Pour que Renault ne subisse pas, avec un temps de décalage, la méss-venture qu'a connue Volkswagen, dont la Rabbit ne fut qu'un feu de paille, la stratégie a été clairement définie dans le plan à cinq ans de l'entreprise. « Le haut de la classe 3 nous y serons, les classes 4 et 5, nous y serons aussi », affirme M. Cappy, ajoutant que le « design » sera Renault. Pour gagner cette course de vitesses près de 2 milliards de dollars (16 milliards de francs) seront consacrés à cet élarsissement de la gamme.

L'autofinancement — grâce aux marges dégagées par les jeeps — devrait représenter les trois quarts de cette somme, le reste étant emprunté. Une gageure pour une entreprise, dont l'endettement à long terme, fin 1983, était de 490 millions de dollars pour 3,3 milliards de chiffre d'affaires.

Parce que l'on est pressé, il n'est pas exchi que l'on devance Paris dans la sortie du modèle qui doit succéder fin 1985 ou début 1986 à la R 48. « Après tout, rappelle M. Dedeurwaerder, Ford a sorti l'Escort en Europe avant de la lancer aux Etats-Unis.»

Mais si cette stratégie réussit, l'équipe enthousiaste qui entoure le « boss », comme le directeur financier, M. Jean-Marc Lepen, sont persuadés que, d'ici trois ans, AMC contribuera, de manière significative, à la santé financière de Renault; un peu comme Ford en Europe a aidé sa maison mère à passer un cap difficile du début des années 80. Et avec pour enjeu la quasi-certitude pour la Régie de rester alors dans le peloton des grands avec GM, Toyota, Ford et quelques très rares autres.

# BRUNO DETHOMAS.

(1) 4×4: voiture à quatre roues sotrices.

(2) Véhicules qui ont une porte arrière et non un coffre traditionnel.

# RETOUR AUX BÉNÉFICES

Les bonnes recettes de Rhône-Poulenc

Comment un groupe ruiné par sa chimie lourde et son secteur de fibres synthétiques peut-il espérer un jour dégager à nouveau des profits ?

Qu'il prenne exemple sur Rhone-Poulenc. La recette est simple. Vous vendez cette chimie lourde un bon prix à une compagnie pétrolière (ELF-Aquitaine, par exemple), vous réorganisez la division « fibres » à partir de crénaux e porteurs > {polyester, nylon notamment), yous renforcez vos positions dans la chimie fine à haute valeur ajoutée. Puis vous vous faites nationaliser, vous vous débarrassez d'un des derniers fardeaux, les engrais de GESA, et vous récupérez au passage une entreprise phermaceutiue performante (Pharmuka). Mettez une bonne dose de chance (reprise économique à l'étranger), attendez un an et, une fois les comptes arrêtés vous les présentez, flatteurs.

L'inconvérient de cette préparation est sa durée : quatre ans. C'est le temps qu'il a faitu à Rhône-Poulenc pour restaurer sa situation financière, redressée une première fois en 1977, après trois ans de pertes importantes, mais qui s'était de nouveau graduellement détériorée en 1978 et en 1979 avec le retour de la crise, avant de redevenir lourdement déficitaire en 1980 (- 1950 millions de francs).

Pour la première fois depuis la fin des années 70, le groupe Rhône-Poulenc, grâce aux efforts conjugués exercés par ses trois demiers présidents successifs, MM. Renaud Gillet, Jean Gandois et, l'actuel petron. M. Loik Le Floch Prigent, a fait des bénéfices en 1983, soit 98 millions de francs sur un chiffre d'affeires de 43,11 milliands de francs, accru de 16 % (10 % à struc-

tures comparables).

Par comparaison avec les performances réalisées par les autres chimistes mondiaux, il n'y a pas, certes, de quoi pavoiser. A l'évidence, ce résultat apparaît dérisoire. Mais, incontestablement, il est bon, car très supérieur aux prévisions les plus optimistes (50 millions de pertes encore), surtout quand, comme Rhône-Poulenc, l'on sort d'un exercice 1982 avec un important déficit (844 millions de francs).

Cette amélioration se mesure avec la marge opérationnelle, en hausse de 30 % à 2,86 milliards de francs, et ce malgré la beiese des résultats de la filiale brésilienne, heureusement encore bénéficiaire.

A. D.



Le secteur de la technologie moderne – des USA et du Japon notamment – offre d'excellentes perspectives de bénèfice. Dans ce secteur, la hausse du cours des actions est souvent tout aussi spectaculaire que l'application de techniques nouvelles. L'investisseur judicieux qui voudrait profiter de toutes ces opportunités, optera pour Rolinco.

# PLUS-VALUE

Rolinco est une société d'investissement qui a réussi à obtenir de très bons résultats en concentrant ses placements sur des actions d'entreprises avec un potentiel réel de croissance. Son objectif est celui de la meilleure plus-value, les dividendes revêtant une moindre importance. Rolinco veut saisir les meilleures opportunités et, en même temps, limiter les risques. C'est pourquoi elle veille à la répartition internationale de son portefeuille, tout en s'orientant principalement vers des valeurs amèricaines et japonaises.

# INDEPENDANCE

Rolinco est l'un des fonds d'investissement du Groupe Robeco aux Pays-Bas, le plus

ROLINCO

grand organisme indépendant de placements collectifs en Europe, qui gère actuellement un actif de l'ordre de F 48 milliards pour le compte de centaines de milliers d'investisseurs à travers le monde. Les bénéfices réalisés par Rolinco sont directement distribués aux actionnaires.

# MARCHE QUOTIDIEN EN BOURSE

Les actions Rolinco sont quotidiennement cotées en bourse. Vous pourrez les acquérir par l'entremise de votre banque ou agent de change. Aimeriez-vous avoir de plus amples informations et connaître les résultats, notamment, du dernier exercice? Un dossier d'information, contenant le rapport annuel le plus récent, vous sera adressé dès réception du coupon-réponse ci-dessous.

# ROLINCO: INVESTIR EN VUE DE L'AVENIR

le postal: \_\_\_\_\_\_\_





Du 7 au 2

The second of th

1° session - 7 au

and the same The Control of TENERS HARTIN PROPERTY Later Address on the 5.0000 年 門林特姓 W. L. Propalett in TO COST RNE, ASSESS to changing Andrea CONTROL OF THE SECOND " in Commercial Section 1 リンの E MANEE PR William France, M. " MATEL & Paris. Committee the second of n in a little facilities 📨 Thinks Etypes 🕻

I s latine the

THE THE STATE OF T

••• LE MONDE - Vendredi 13 avril 1984 - Page 23

# Du 7 au 25 mai, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Béziers organise un séminaire international.

Gérer l'incertitude, former au management des temps de crise : c'est la première tentative en Europe pour imaginer un style de gestion qui devra permettre aux entreprises compétitivité sur le marché mondial.

Véritable business school, par son esprit, par ses méthodes, par ses travaux pratiques, le séminaire présente 3 sessions distinctes d'une semaine chacune.

Pour une efficacité maximum, le nombre des participants

est limité à 20 par session.

Chaque session comprendra des interventions de personnalités parmi les plus expertes dans leur domaine. Les participants peuvent s'inscrire pour une semaine ou une fraction de semaine.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Béziers. Tél.: (67) 28.75.65.

# 1<sup>re</sup> session - 7 au 11 Mai

not smmo.

Renauli e six 105 de decake. - Lonner (a. 2011 ne lui ar

Talebie 2 di

· Jouise era Resa c course et que cas de car ands I series () imeni de e 🚉 ancemen - 5 resenter e imma ilga.

the same of the contract of th

آسيم وسي '=.::::

in Can er 🕾  $2.92^{-1}.5.2^{\circ}$ 

. dores .

----245.00

:: - · · · s ·

15° 5 7°2 et substation

2 2 72

:: -:: . . . . . . or one of 37 4747

n an ara. Et usta.

222 302 44 \_n = 14 - 4

SRUNC :

- 100

FICES

ône-Polit

nergy to #

- TINE

Annual Control of the Control of the

7 3 ° 23 23-3 de 24 23-34 23-34 246:

900 To 100 To 10

....

<u>"La crise mondiale et le modèle</u> japonais" sera animée par Messieurs S. AZAO. Président de VIDEO-FRANCE S.A., J. FOURASTIE, Professeur Honoraire au Conservatoire National des Arts et Métiers, Membre de l'Institut, K. KOMADA, Président de TOYOTA France, J. LESOURNE, Ancien Elève de l'Ecole Polytechnique, Ancien Directeur du projet "INTERFUTURS" à l'O.C.D.E., Professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers, H. NASU, Président de SUMITOMO Corp. France, M. OMIYA, Directeur du M.I.T.I. à Paris, M. YOSHIMORL Professeur Associé à l'Université de Paris-Dauphine, Professeur à l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales et à l'Ecole des Langues Orientales, ancien Professeur à l'INSEAD.

# 2° session - 14 au 18 Mai

"Le management dans l'incertitude" sera animée par Messieurs J. BOUNINE-CABALE, Ancien Elève de l'Ecole Polytechnique, Président de J.B. CONSULT, Conseiller à la Direction Générale de l'OREAL, R. CHATAIN, Gérant des Laboratoires SANDOZ, O. GELINIER, Directeur Général de la CEGOS, G. LE PAN DE LIGNY, Ancien Elève du C.P.A., Conseil en Commerce International (Paris, Hong Kong, New York), Conseiller du Commerce Extérieur de la France, B. LUSSATO, Professeur de "Théories des Systèmes" au Conservatoire National des Arts et Métiers et à la Wharton School de Philadelphie, R. PAPIN, Professeur à l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales et à l'Institut Supérieur des Affaires, Lauréat 1983 de l'Association Française de Science Economique pour son dernier livre, A. PROUZET, Expert-Comptable DPLE, Docteur Es-Sciences de Gestion.

# 3° session - 21 au 25 Mai

<u>"Leadership et capacité de</u> concertation" sera animée par Madame O. BERNABE, PDG des Pépinières RICHTER, Présidente du Comité Régional Languedoc-Roussillon des Conseillers du Commerce Extérieur de la France, Monsieur P. BOURIEZ, Ancien Elève de l'Ecole Polytechnique, PDG du groupe CORA-REVILLON, Mesdames D. FRISCHER, Psycho-Sociologue, Conseil en Communication à Paris, Productrice sur Antenne 2, F. GOMEZ, PDG de WATERMAN, Messieurs O. LECERF, PDG du groupe LAFARGE-COPPEE, Lauréat 1981 du meilleur manager du "Nouvel Economiste", E. VERON, PDG de la Société MAJORETTE, PDG de la Société SOLIDO.

# LE FUTUR CONCRET

IBM estime nuisible le renformement des contrôles sur les exportal'administration Reagan. Selon le président d'IBM-Europe, qui inaugurait, le 11 avril, le nouveau siège social de la compagnie, dans le quar-tier de la Défense, les mesures que prépare le gouvernement américain sont dans l'intérêt ni des Etats-Unis ni de leurs alliés. Le numéro un de l'informatique s'apprète, en clair, à participer à l'offensive déclenchée par les divers milieux américains, dont les scientifiques et les bommes d'affaires, pour s'opposes au projet de M. Reagan.

L'Export Administration Act de 1979, qui définit les contrôles à l'exportation de produits de technologie sensible vers les pays du bloc socialiste, est venu à expiration. M. Reagan l'a prolongé par décret au début d'avril, mais il souhaite qu'une nouvelle loi soit votée au plus tôt (on a parlé du mois de mai). A cette occasion, M. Reagan propose d'accroître le rôle du Pentagone dans l'attribution des licences d'exportation, qui relève à l'heure actuelle du seul département du commerce, ministère plus sensible aux intérêts des milieux d'affaires. Il pourrait proposer également que les licences soient individuelles, c'està-dire distribuées client par client. Pour les industriels, cette mesure risque d'allonger les délais de livraison et leur faire perdre des affaires

péens ou japonais. Déjà, IBM a dû avertir ses clients britanniques qu'ils ne pouvaient changer la fonction de leurs ordinateurs sans l'autorisation de Washington, (le Monde du 29 février), ce qui a provoqué un tollé en Grande-Bretagne.

Mais le renforcement des contrôles d'exportation inquiète la CEE. M. Davignon, vice-président de la Commission européenne, a estimé que le pouvoir renforcé du Pentagone sur les exportations, risquait de déclencher une crise plus grave que celle relative à l'agriculture. Les industriels européens craignent en effet d'être soumis au bon vouloir des Américains. Ces derniers ne viennent-ils pas d'autoriser la vente, en URSS, de matériel de forage pétrolier, alors qu'ils avaient mis sous embargo la livraison des matériels européens destinés au gazoduc transsibérien (le Monde du

Le projet de M. Reagan, de même que celui concernant les modifications des règles du Comité de coordination des contrôles d'exportation (COCOM), qui regroupe les pays de l'OTAN (sauf l'Islande) et le Japon, provoque des remous divers et en partie contradictoires. Si tous les pays sont d'accord pour contrôler exportations sensibles ven l'Est, la forme et la teneur de ce contrôle les divisent tous.

# CIT-ALCATEL, THOMSON-COMMUNICATION, SIEMENS ET PHILIPS S'ASSOCIENT DANS LE RADIOTÉLÉPHONE

Les deux sociétés françaises, CIT-Alcatel, Thomson-Communication et les deux sociétés allemandes Siemens et TDK, filiale de Philips, out décidé de constituer un consortium commun dans le domaine des radiotéléphones de technologie électronique dite cellulaire. Les quatre sociétés répondront donc en commun à l'appel d'offre lancé en décembre 1983, conjointement par les administrations des PTT des deux pays (le Monde du 30 novem-

Ce rapprochement était attendu depuis la fusion de Thomson-Communication et de CIT-Alcatel, décidée en septembre dernier. CIT-Alcatel avait, en effet, choisi TDK pour partenaire, et Thomson négo-ciait avec Siemens. La fusion des deux sociétés françaises devait entraîner la fabrication d'un seul matériel.

Dans le nouvel ensemble, CIT et Siemens fabriqueront les centres de commutation. Les installations radio fixes et les postes mobiles seront produits par Thomson, Philips et Sie-

Le consortium sera concurrent de celui qu'a constitué, il y a deux semaines, la SAT (Société anonyme de télécommunication), avec les sociétés allemandes AEG-Telefunken et SEL (filiale du groupe américain ITT).

# RESSERREMENT **CONTROLE DES CHANGES A** FAIT BAISSER DE 3,2 % LES DÉPENSES TOURISTIQUES DES FRANÇAIS A L'ÉTRAN-GER

La balance du tourisme pour la France a enregistré un fort excédent en 1983, 21,53 milliards de francs, contre 12,12 milliards de francs en 1982 (+ 78 %). Ce véritable bond est du, essentiellement, à la diminution, en valeur relative, des dépenses des touristes français à l'étranger. Ces dépenses, qui augmentaient régulièrement de 15 % à 18 % depuis dix ans, avec une stagnation en 1978 (0 %) et une pointe en 1981 (+ 23 %), oat diminué de 3,2 % en 1983 еп тоуеппе.

Elies avaient augmenté de 30 % au premier trimestre, vraisemblablement en raison d'achats anticipés de billets par les agences, en prévision d'une dévaluation du franc, puis ont diminué de 10 % pour chacun des trimestres suivants, après l'instauration du carnet de changes et la réduction des allocations de devises pour les voyages. Ce fléchissement de 3,2 % est le premier depuis 1969, année au cours de laquelle le contrôle des changes avait été resserré, mais il fait suite à un ralentissement des dépenses des Français à l'étranger observé dès 1982, avec un rythme d'augmentation ramené à 8,5 % du fait de la crise.

# LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|                    | COURS   | DU JOUR           | <u> </u>       | N MORE    | DEUX MOIS                  | SEX MORS                       |  |
|--------------------|---------|-------------------|----------------|-----------|----------------------------|--------------------------------|--|
|                    | + bes   | + haut            | Rep. 1         | ou dép. – | Rep. + ou dép. ~           | Rep. + oz dép. –               |  |
| SE-U               | 8,9329  | 8,0340            | + 160          | + 156     | + 215 + 285                | + 565 + 675                    |  |
| Sessa<br>Yes (100) |         | 6,2933<br>3,5962  | + 101<br>+ 135 |           | + 196 + 260<br>+ 377 + 418 | + 457 + 576                    |  |
| DM                 |         | 3,0767            | _              |           | + 354 + 388                | + 1101 + 1175<br>+ 1904 + 1968 |  |
| Floria             | 2,7259  | 2,7274            | + 136          | + 160     | + 289 + 328                | + 843 + 963                    |  |
| F.B. (100)<br>F.S  | 3       | 15,8497<br>3,7895 | + 38<br>+ 273  |           | + 175 + 365<br>+ 575 + 616 | + 695 + 397<br>+ 1007 + 1691   |  |
| L(1 666)           | 4,9657  | 4.9685            | - 190          | - 114     | - 370 - 275                | - 1878 - 980                   |  |
| £                  | 11,4713 | 11,4822           | + 340          | + 425     | + 725 + 850                | + 1950 + 2195                  |  |

# TAUX DES EUROMONNAIES

| DM 5 1/16<br>Floris 5 13/16<br>F.B. (190) 11 7/8<br>F.S 1 3/8<br>L(1900) 15 1/8 | 6 3/16<br>12 1/8<br>2<br>15 7/8 | 5 5/16<br>5 7/8<br>11 3/8<br>3 1/16<br>15 5/8 | 511/16  5 3/8<br>6 1/4   5 7/8<br>12 1/4 10 3/4<br>3 7/16  3 3/16<br>16 3/8 15 7/8 | 5 3/4 5 5/8 6 6 1/4 6 6 6 11 3/4 11 7/8 12 3 9/16 3 11/16 4 16 5/8 16 5/8 17 | 3/8<br>3/8<br>1/16<br>3/8 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| F. franc 10                                                                     | 8 9/16<br>10 1/4                | 8 3/8<br>12 1/4                               | 12 3/4 12 3/8                                                                      | 8 7/8 8 15/16 9<br>12 7/8 14 1/8 14                                          | 5/16                      |

Ces cours pratiqués sur le marché interbancaire des devises nous sont indiqués en fin de matinée par une grande banque de la place.

En raison des circonstances actuelles, le conseil du développement et de la reconstruction du Liban annonce que l'adjudication pour la fourniture d'équipements pour le port de Beyrouth, qui devait avoir lieu le 19 avril 1984 au siège de la commission portuaire, a été reportée à une date ultérieure qui sera communiquée par la presse, en temps opportun.

> LE CONSEIL DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA RECONSTRUCTION DU LIBAN

# AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS



et de Construction Hôtelière

Le 11 avril, sous la présidence d M. Serge Houssin, le couseil d'adminis tration s'est réuni au siège social.

comptes de l'exercice.

Le bénéfice net extériorisé s'élève Le bénéfice net exteriorise s'élève a 49 733 266,85 francs (+ 18 %) et permetira de proposer à l'assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le 14 juin 1984, un dividende de 20,30 francs par action, soit une augmentation de 16 % par rapport à l'exercice précédem.

sée malgré une activité relativement peu importante au cours de l'exercice écoulé, constitue une marque de la que lité du patrimoine et de la clientèle de SICOTEL.

L'Amission actuellement en cours d'un emprunt obligataire convertible de 116 millions de francs va donner à SICOTEL les moyens qui lui manquaient pour accompagner la reprise des investissements qui se manifeste actuellement sur le marché hôtelier.

En 1983, le cours de l'action SICO-TEL a progressé de 65 %, bénéficiant des bonnes dispositions du marché boursier et de l'évolution des résultats de la

afin de permettre la poursuite des activités sociales.

Pour assurer dans de bonnes

conditions l'étude et la mise en œuvre d'un tel plan, il a été jugé nécessaire de

faire appel à des partenaires nouveaux

avant une bonne connaissance de

C'est dans ce but que le groupe Bouygnes et SNEA out été approchés. La société AMREP a été informée

qu'un accord est intervenu ce jour entre

ses principaux actionnaires d'une part, et la S.A. Bouygues d'autre part, en vue de l'acquisition, par celle-ci, d'une position dans la société AMREP. A cet

effet, les participations d'OFP, de SOGEDI et de la famille Miller dans

AMREP vont être regroupées an sein d'AUXIREP qui détiendra 50,1 % du

La société Bouygues acquerra 55 % du capital d'AUXIREP, dont le solde sera détenu par OFP pour 24 %, SOGEDIP pour 16 % et par M. Miller

Pour ces acquisitions, AUXIREP

sera valorisée provisoirement sur la base

de ses actifs autres que sa participation dans AMREP qui sera retenue pour une valeur nulle. Il est convenu qu'il sera

procédé ultérieurement à une évaluation

de la situation nette consolidée

d'AMREP à la date du 30 juin 1984 et que le prix d'acquisition des actions

AUXIREP pourra être modifié en

évaluation donnait à l'action AMREP

une valeur, des mesures seraient prises

pour que les autres actionnaires d'AMREP puissent céder leurs titres

Les banquiers d'UIE se sont engagés à maintenir à la disposition de la société les concours anciens, et le pool bancaire

a accepté de couvrir, conjointement

aux mêmes conditions.

l'activité offshore.

capital d'AMREP.

Le conseil d'administration avec AUXIREP, les besoins d'AMREP a estimé que la situation du groupe et plus particulièrement celle de sa principale filiale UIE nécessitaient la mise en place d'un plan de redressement la société Bonygues procédera, sans

# **GROUPE ROUSSEL-UCLAF**

Le comeil de surveillance de la société Roussel-Uciaf, réusi le 6 avril 1984, a pris comaissance du rapport du directoire sur l'activité de la société et du groupe pour l'exercice 1983, et des résultats correspondants.

L'exercice a été marqué par la poursuite de la croissance mondiale des ventes du nouvel antibiotique et de l'insecticide pyréthrinoïde précédemment commercialisés. Cette croispyrentinione precesement commercialists. Cette trus-sance et l'évolution des parités monétaires ont permis de por-ter de 66.9 % à 69,2 % la part du chiffre d'affaires réalisée sur les marchés étrangers, cependant que l'excédent de la balance des paiements du groupe progressait de 1 646 à 2.212 millions de l'acces

Concurrenment, le groupe a intensifié son effort de recherche et d'investissement:

Les sommes consacrées aux recherches et au Les sommes consacrées aux recherches et au développe-ment, particulièrement orientés sur les secteurs de haute technologie dans le cadre d'une politique de large collabora-tion avec les organismes extérieurs, se sont élevées à 753 mil-lions de francs, en accroissement de 23,6 %. Les investisse-ments en immobilisations corporelles et incorporelles ont formé un total de 479 millions de francs, contre 376 millions de francs en 1982. Ils se situent à concurrence de 79 % en

Les performances réalisées sur les marchés étran permis une forte amélioration de la rentabilité globale en dépit des résultats préoccupants des filiales pharmaceutiques françaises lourdement obérés par l'insuffisance des ajustements de pais autorisés en regard de l'alourdissement des

Les chiffres traduisant ces éléments se comparent comme mit à ceux de l'exercice précédent : Le chiffre d'affaires consolidé est de 9 182 millions de

francs, en progression apparente de 18 %, correspondant à 21,9 % à structure comparable, c'est-à-dire en corrigeant l'incidence des reclasse

Le bénéfice net consolidé est de 351,8 millions de francs contre 141,1. Les plus-values hors exploitation interviennent dans ces chiffres pour 22,8 millions de francs en 1983

ent effectué par le

La société Bonygues procédera, sans que sa responsabilité puisse être de

quelque façon engagée, à l'analyse de toutes les composantes du groupe

La société Bouygnes s'engage

proposer aux sociétés concernées, aux partenaires financiers de l'entreprise et

aux pouvoirs publics, dans la première quinzaine de juin, un plan de

redressement en vue d'obtenir

l'approbation de toutes les parties pour le 30 juinn 1984.

M. René Augereau, vice-président directeur général de Bonygues, a accepté d'entrer au conseil d'administration d'AMREP et de UIE

et d'assumer la présidence de ces deux sociétés en lieu et place de M. Miller.

hauteur de 15 % dans le capital

d'AUXIREP, après l'adoption du plan

pechelbronn

Echange des actions de COMINDUS et SPEG

Il est rappelé aux actionnaires de Co-

mindus et de SPEG que les opérations

d'échange de leurs titres contre des ti-tres de Pechelbronn décidées par les as-

semblées générales extraordinaires du 22 décembre 1983 out commencé le

Il leur sara directement remis des ti-tres nominatifs Pechelbronn.

Il est rappelé également aux action-naires de Pechelbronn que tous les titres de la société doivent être mis au nomina-

9 avril, et se termineront le 31 mai.

tif d'ici le 31 mai 1984.

AMREP, en s'appuyant not

cabinet Arthur Andersen.

france contre 391,1.

Pour la société Roussel-Uciaf: Le chiffre d'affaires est de 2 624 millions de france, es

Le bénéfice net est de 218 millions de france contre 130,6 Les plus-values hors exploitation interviennest dans es chif-fres pour 16 millions de francs en 1983 contre 13,2. La marge brute d'autolinancement est de 414,3 millions de

france contre 265.9. Cette amélioration des résultats va permettre d'accélérer le développement de nouvelles spécialités pharmaceutiques et la réalisation du programme d'investissements et de recherche entrepris par le groupe, notamment en biotechnologies.

Le directoire a décidé de proposer à l'assemblée générale des actionnaires, qui se tiendra le 20 juin 1984, la distribution d'un dividende de 13,20 F par action ordinaire contre 12 F es 1983, assurant un revesus global — avoir fiscal compris — de 19,80 F par action.

13,00 r par action.

Le dividende des actions à dividende priorizsire sans droit de vote émises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 25 août 1982, serait de 18,20 F (revenu global 27,30 F, avoir fiscal compris) par action entièrement libérée.

Le conseil de surveillance a approuvé cette proposition. Par ailleurs, à la suite de la démission intervenue en décembre 1983 du professeur Pierre Potier, le conseil de suveillance a coopté aux fonctions de membre du conseil de suveillance le professeur Jean Dansset.

M. Kurt Lanz, vice-président du conseil, a fait part au conseil de son désir de remettre sa démission à l'assemblée de nommer M. Henri Monod aux fonctions de membre du conseil de

Société Parfams Rochas, dont il assume la présidence depuis juillet 1983, le conseil a accédé à sa demande d'être décharge de son mandat de membre du directoire.

M. Alsin Madec a été nommé membre du directoire et



GROUPE BIC MULTINATIONAL

Le Constil d'administration de la Société BIC a pris connaissance des comptes consolidés de Groupe et arrêté les comptes sociaux de l'exercice 1983 qui seron soumis à l'Assemb

| RÉSULTATS DU GROUPE EKC MULTINATIONAL<br>(en milions de france)                                                                                                                     | 1983                                     | 1982                                     | Variation<br>1983/1982                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| - Ventes hors taxes - Marge brute d'autofinancement après impôt - Bénéfice d'exploitation avant impôt - Impôt sur les bénéfices - Bénéfice net du Groupe - Bénéfice net Part de BiC | 5 425<br>615<br>642<br>238<br>269<br>206 | 4 542<br>470<br>455<br>182<br>212<br>171 | + 19 %<br>+ 31 %<br>+ 41 %<br>+ 31 %<br>+ 27 %<br>+ 20 % |
| - Bénéfice net ajusté par action en francs<br>(nombre d'actions : 6 912 000)                                                                                                        | 29,75 F                                  | 24,75 F                                  | + 20 %                                                   |

SOCIÉTÉ BIC Le chiffre d'affaires de la Société BIC s'élève à F 635 millions (+ 8 %), le bénéfice net à F91 millions (+ 25 %).

Suivant la recommandation gouvernementale, le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale ordinaire du 28 mai 1984 de limiter le dividende à F 7.35 par action qui, compte tenu de l'impôt déjà payé au Trésor (avoir fiscal), représenters un revenu global de F 11.025 par action.

Ce dividende sera payé le 18 juin 1984 aux 6 912 000 actions composant le capital social à la suite de la distribution d'une action gratuite pour une action

# SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE

conseil d'administration, réuni sous la présidence de M. Jean Carrière, a arrêté es comptes de l'exercice 1983, qui font apparaître un bénéfice net après impôts et amortissements de 44,3 millions de ecs contre 32,3 millions en 1982 (+ 37,1 %).

Dans sa séance du 11 avril 1984, le celles-ci passent de 98,8 millions de francs à 139,1 millions. Le total du bilan atteint 35,7 mil-liards de francs contre 27,9 milliards en 1982 (+ 27,9 %).

Le conseil a également pris connais-sance des résultats consolidés provisoires da groupe, qui passent de 48,3 millions de francs à 64,3 millions en 1983 (+ 33,1 %), témoignant ainsi de la vitalité des filiales de la Société lyonnaise de banque et de l'importance de leur contribution aux résultats d'ensemble. Ces résultats ont été obtenus en dépit d'une conjoncture économique difficile, qui a conduit à une augmentation de 40 % des provisions d'exploitation —



### GROUPE DES ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE SITUATION DES SICAV AU 31 MARS 1984

|                                                                                                                                                    | C.I.P.                                  | A.G.F.I.M.O.                            | A.G.F. 5000<br>60 % minimum<br>en actions<br>françaises (1) | A.G.F.<br>INTERFONDS                   | PHENIX<br>PLACEMENT |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Nombre d'actions                                                                                                                                   | 1.056.622                               | 2.620.341                               | 1.071.693                                                   | 679.439                                | 521.103             |
|                                                                                                                                                    | (Nominal de 100 F)                      | (Nominal de 100 F)                      | (Nominal de 100 F)                                          | (Nominal de 200 F)                     | (Nominal de 200 F)  |
| Actif set par action                                                                                                                               | 793,68                                  | 372,08                                  | 240,97                                                      | 362,76                                 | 247,13              |
|                                                                                                                                                    | 838.618,228                             | 974.981,327                             | 258.249.467                                                 | 246.472.648                            | 128.781.880         |
| Répartition de l'actif (en pourcentage):  - Disponible - Obligations françaises - Obligations étrangères - Actions françaises - Actions étrangères | 1,81<br>34,91<br>1,79<br>18,61<br>42,88 | 4,69<br>28,12<br>0,32<br>55,84<br>11,03 | 2,07<br>29,52<br>68,41                                      | 5,20<br>54,69<br>37,85<br>2,24<br>0,02 | 4,99<br>95,01<br>   |
| Rappel:  — Dividende par action:  — Montant net et avoir fiscal  — Date de paiement                                                                | 41,49 + 2,88                            | 24,39 + 1,89                            | 18,76 + 1,71                                                | 22,26 + 1,18                           | Ouverte au public   |
|                                                                                                                                                    | 25 avril 1983                           | 25 avril 1983                           | 25 avril 1983                                               | 25 avril 1983                          | le 10 janvier 1983  |

Sonscriptions : Service des transferts, 87, rue de Richelieu, 75060 PARIS CEDEX 02 et Banque générale du Phénix, 31, rue La Fayette 75009 PARIS

(1) Loi du 13 juillet 1978.



**LUNETTES** 

MEYROWITZ OPTICIEN, L'AUTRE FAÇON DE VOIR.

5 RUE DE CASTIGLIONE 75001 PARIS, TEL 26140.67

MARKETTON ME. THE PERSON NAME OF REAL REAL

电波 机沙科 医甲状腺素 THE PLANE SHEET make The Sugar Late Brighten MINUTE FRANCE The section where the

海海田 美 医乳头腹 THE THE PERSON \*\*\* 141.142 ·

de Labor and Balleriae fins with the it less ETHERT IN SEC the Arte Laborat THE MANAGEMENT tres trest 1 file to the second 無事为罪, 以口

Miles to the second 化物 化二甲烷 M PELIMPIA L Samuel Line the Samuel Man STANDARD COM THE REAL PROPERTY. TONY 3 12 is 125,64 | Militaria.

SP Jurier's as des mus de le "Que und inte que in TO THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

1.2

1.45 ... 37)

1

150 gg 170 177

: - G50 : ::



### ■ LE MONDE - Vendredi 13 avril 1984 - Page 25 MARCHÉS FINANCIERS BOURSE DE PARIS 12 AVRIL Comptant VALEURS VALEURS **VALEURS VALEURS PARIS** Her. Nederlander Heaterds Heaterds Heaterds Pathones Verting Provides Canada Place Inc. Provides Canada Reflect Refle **NEW-YORK** 40 60 0 884 Delainde S.A. Delmee-Visions ... Delmee Otophin O.T.A. Goy Deprene ... Makin Impeliler Western, Vester MARS Mound SLE H. On. Gent, Fix. Path Beness Patholight Spore For East Hooke Soften Zodiec Zodiec Zodiec 130 7330 449.80 128 460 770 129 90 1 586 460 133 70 30 Nationado S.A. Ref. Soul R. .. 1338 863 1361 Ref. Soc. R. Research Indian. Research Indian. Recipio-Tan Repola ... Recepio-Tan Recepi 12 avril 130 618 1832 1632 167 275 1615 230 440 515 470 242 520 1 20 3140 Prises de bénéfices : - 0,7 % Rechute 500.7 % 1973 ... Eng. 2,80 % 77 ... Eng. 2,80 % 77 ... Eng. 2,80 % 78/88 ... Wall Street éprouve décidément bien du 2,80 % 78/86 ... 606 618 417 240 178 30 150 40250 81 50 24 50 147 100 338 55 50 10 49 40 349 50 55 10: 9 60: 48 40: 109 40: 1112: 1112: 400: 272: 400: 203: 163: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: 340: Très attendue en ce jour de reprise de cotation après quatre séances de suspension, l'action Amrep n'avait tou-236 440 530 670 243 Wall Street éprouve décidément bien du mai à rétrouver le forme. Après l'amélioration constatée en début de semaine, le marché a rechauté mercredi. La séance n'avait pourtant pes trop mal commencé, bien même, le «Dow» Étant même monté jusqu'à I 145,10 Mais ensaite, sur un nouvel accès de faiblesse, il devait reperdre tout le terrain gagné, pour s'inscrire en clòture à I 130,97 (-7,33 points). Le bilan de la journée a été mitigé. Sur 1962 valeurs trainées, 909 ont baissé, 620 ont monté et 433 n'out pas varié, La Bourse de New-York a surtout pâti du 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18,0% 78/86... 18 2900 511 275 472 jours pas pu être cotée à l'approche du son de cloche final en raison de l'abon-Rostelet S.A. Seer Sacior SAFAA Safio-Alean SAFY Safio-Alean Safio-Lablanc Safio-Lablanc Safio-Lablanc Safio-Lablanc Safio-Lablanc Safio-Lablanc 515 280 472 155 800 139 at 1080 1100 463 dance des ventes. Le cours de l'action Amrep a chuté dès l'ouverture pour s'établir peu après à 250 F, puis 240 F, cours indicatif, 278 230 1249 325 510 30 35 362 1103 soit un recul de 42 F sur son cours avant la suspension de cotation (282 F). Quel effondrement pour un titre qui valait près de 1200 F en doût 1983! | 1280 | 1281 | 1282 | 1283 | 1284 | 1283 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | Hors-cote 410 175 22 30 116 50 250 250 250 275 250 275 250 275 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 25 La Bourse de New-York a surtout pâti du manque d'informations, ce qui a conduit les opérateurs à adopter une artitude défensive en procédant à des ajfastements de positions. Un analyse disait qu'il en est toujours ainsi quand les entreprises s'apprétent à publier leurs résultats. dout 1983! Mais cette forte baisse n'a pas eu d'effet d'entraînement sur le reste de la cote, le léger repli constaté jeudi (moins 0,7 %) provenant de quelques dégagements bien compréhensibles après la fermeté de ces derniers jours. Exception faite de Chantiers France-Dunkerque, initialement « réservée à la baisse », ce sont surtout Euromarché, Softmag, Lyonnaise des eaux, SGE-SB et Creusot-Joire qui out été empressée. C16 janu. \$2...... 101 92 3 767 | 1703 | S.E.P. Md VALEURS. La Mure Primapilia Respeta N.V. Subl. Meellen Corv. S.X.F.JApplic. mic.) S.P.R. Total C.F.M. **SECOND MARCHÉ** FFP ..... à publier leurs résultats. Les premières informations tombées laissont perplexes, les mes étant bonnes, les autres beaucoup moins. De sorte que mul ne parvient encore à porter un jugement définitif. De plus, avec la hausse dez tanz, le marché obligataire redevient attrayant, glauant une partie de la clientèle. L'activité est restée modérée et 80,28 millions de titres out changé de mains, contre 78,99 millions. Commée Commée Commée Commée 11 and 11 and 15 million. CSF 8,9% 77 Obligations convertible: Force Chile, and Force Chile, and Force Chile, and Force Chile Chile Force Agriche W. Force Lyamaine Force Chile F 251 et Creusot-Loire qui ont été remarqués avec des replis compris entre 3 % et avec des replis compris entre 3 % et 6 %. A l'inverse, Moteurs Leroy-Somer a gagné près de 5 % tandis que de nombreux titres accaparant le haut du tableau avec des hausses plus modestes, voisines de 3 %, s'inscrivaient toutefois à leur plus haut niveau de l'année. Dans cette catégorie figurent Darty, Roussel-Uclaf, Ciments Français, Lafarge-Conpée et Alsthom-359 VALEURS **VALEURS SICAV 11/4** 179 10 187 186 679 20 648 40 211 94 202 31 147 80 141 10 101 120 81 101019 83 210 97 201 40 1012 85 966 73 11666 58 1165 58 Actions France Actions Investing Actions Investing Actions Act 37 15 3/4 37 15/8 48 1/8 47 1/8 47 1/8 48 1/8 48 1/8 48 1/8 48 1/8 48 1/8 48 1/8 30 3/4 33 5/8 52 3/4 44 1/4 44 44 44 44 36 185 /8 487 1/8 487 1/8 55 /8 34 7 /8 55 7 /8 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 /7 50 1 / Actions au comptant Aciers Pregent 54 Aciers Pregent 54 A.G.F. (Sr. Cont.) 340 A.G.F. (Sr. Cont.) 340 A.G.F. (Sr. Cont.) 340 A.G.F. (Sr. Cont.) 385 Ag. Inc. Medig. 78 Ailotroge 385 Anglis 38 Arpoli 38 Arpoli 38 Arpoli 495 At. Ca. Laire 142 Accessed 149 Access Français, Lafarge-Coppée et Alsthom-Atlantique. De son côté, Bouygues, qui avait gagné plus de 4,3 % mercredi, a encore mis 1,5 % à son actif le lende-\$0706 24 50204 20 483 23 489 16 346 77 130 09 58943 36 58943 36 358 140 319 38 500 14 50 25 25 d 86 50 A 382,10 dollars l'once à Londres, le cours de l'or était pratiquement inchangé sur la veille (382,80 dollars 29807 87 23460 95 11702 47 11566 80 B44 11 90 130 445 72 425 51 57802 88 57802 59 484 18 471 74 180 80 1810 04 180 54 153 28 433 22 413 80 29607 87, 23460 96 11702 47, 11586 60 mercredi midi). Sur notre place, le lin-got a perdu 500 F, à 98.400 F tandis que le napoléon s'adjugeait I F, à 622 F. Repassé sous la barre des 10 F, à 9,98 F, le dollar-titre remontait par la suite aux alentours de 10,02 F. 11619 03 11572 74 538 63 512 30 1179 86 156 47 249 83 248 29 449 28 428 91 54261 59 54261 59 Dennis Glacifor Energin Energin Scar Energin Energin Cupital Energin Cupital Energin Cupital Energin Cubits Energin Mater Energin Mater Energin Investina Energin Ene LA VIE DES SOCIÉTÉS lions, c'est à dire pratiquement au même niveau qu'avant la réduction faite par annu-lation d'actions, fin 1982, pour favoriser la restructuration. Le dividende met, pour les nouvelles actions de 100 F, est fixé à 20 F (contre 28,50 F pour les anciennes actions de 100 F). EUROMARCHE. - Les résultats du 272 56 260 19 12259 91 12228 77 284 03 366 62 groupe ont baissé en 1983. Le bénéfice net de la société mère recule de 15,9 % à 70,06 millions de francs, et celui du groupe de 25,9 % à 70,48 millions. Le dividende 12376 28 22285 11 322 39 221 36 104 39 1167 97 1069 30 1067 68 467 13 106 488 79 215 32 205 57 350 01 488 79 215 32 305 96 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 62 197 25 305 6 global est cependant fixé à 51 F, contre 48 F. C.E.G.Prig. C.E.M. Centro. Busary Compant (Hy) Carabati C.F.F. Fetnaliss POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES. VOLVO. — Le groupe suédois a demandé l'autorisation d'émettre 10 mil-lions d'actions nouvelles sur les Bourses de POMPES FUNERRES GENERALES. Le bénéfice net pour 1983 augmente de 70,6 % hors plus-values pour atteindre 22,48 millions de francs. La société va procéder à deux augmentations de capital, l'une en espèces, réservés a son principal actionnaire, l'Omnium de gestion et de financement, l'autre par une incorporation de réserves qui se traduira par une élévation du nomital des actions (de 120 F à 200 F). 57 90 89 80 138 36 90 309 101 296 256 296 59 80 124 80 59 50 341 89 Hons d'actions nouvelles sur les Bourses de Londres, de Francfort et d'Oslo. Le capital de Volvo est composé de 35 millions d'actions, dont 5,7 millions à la disposition d'acheteurs étrangers. Selon la législation suédoise, le nombre d'actions vendues aux étrangers ne doit pas dépasser 20 % du capital. Avec l'opération projetée, le groupe prévoit que le capital d'actions Volvo, détennes hors Suède, s'élèvera à 24 %. Le P-DG du groupe a demandé la levée de cette restriction juridique. \$39.07 | 100.78 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500 CFS..... C.G.LB. C.G.V. Chembon (M.). Chembonty (M.). Chembonty (M.). Chin. Gid Paroles C.I. Weithins C.I. Weithins Classes Violat Chem (M.) Change Cocade (C.) Cocade (C.) Process Frencher Frencher Frencher Frencher Frencher Gestion Amoditations Gestion Motivations 113 90 86 420 238 126 470 113 90 du nominal des actions (de 120 F à 200 F). 85 420 Les actions seront ensuite divisées en deux actions de 100 F chacune. A l'issue de 126 480 | 1008 51 | 50gentr | 1008 52 | 50gentr | 50ge ces opérations, le capital sera de 60,9 mil-331 \$10 82 471 57 377 85 1297 40 672 44 373 98 906 25 12040 70 10676 54 250 95 429 16 10646 73 1266 14 541 77 986 28 BOEHRINGER INGELHEIM. — Ce groupe ouest-allemand, neuvième firme pharmaceutique mondiale, étend ses activités en France. Le président du directoire, M. Hubertus Liebrecht, devait imangurer, mecredi, à Blanquefort (près de Bordeaux-Gironde), une unité permetiant au groupe de fabriquer en France la quasi-totalité de ses marières premières pharmaceutiques et d'accroître ses exportations (155 millions de francs français en 1983). Boehringer emploie plus de 1 600 personnes en France, où son chiffre d'affaires arteint 925 millions de francs. | NALINCES CHUT EDENS (INSEE, base 100: 29 déc. 1903) | 10 avril | 11 avril | 11 avril | 12 avril | 11 avril | 12 avril | 13 avril | 12 avril | 13 avril | 13 avril | 14 avril | 15 avril | 16 avril | 17 avril | 125 to 14 96 297 96 70 180 287 287 334 99 190 488 480 1242 129 261 50 50 75 138 10 870 178 455 415 415 415 242 551 280 104 50 243 10 778 181 250 50 278 16 75 43 30 196 412 510 133 230 755 360 60 332 66 105 06 262 06 725 63 684 04 1268 81 1466 74 1865 85 134 42 1079 22 383 74 1132 75 123637 32 1 317 50 105 05 250 78 695 54 631 54 121 23 1422 19 1805 50 134 42 1047 73 1131 86 1227 13 61 17 40 41 70 186 413 .... COURS DU DOLLAR A TOKYO | 11 avril | 12 avril | 1 dollar (en yeas) ...... | 225,16 | 223,15 Règlement mensuel Cours précéd. COURS COMMIS COMMIS 98 70 394 86 80 934 721 300 23520 2821 1445 9461 1673 30 481 1673 30 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 16 192 1250 860 863 663 663 663 663 36 467 300 80 20 1473 1473 1473 163 50 433 50 433 50 433 50 233 90 330 526 68 50 233 679 66 30 143 50 679 68 50 98 425 535 535 457 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 157 53 1 196 50 1258 845 642 668 643 38 50 476 304 50 81 90 1489 152 390 50 474 634 186 446 394 30 330 434 537 648 88 50 240 88 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 81 50 8 192 1250 685 630 663 663 663 35 90 485 10 299 80 10 1473 147 50 385 50 471 610 430 50 235 331 526 635 331 526 635 88 50 235 88 50 235 88 50 236 678 88 50 236 44 50 24 50 25 50 26 50 27 50 27 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 50 28 5 99 450 83 83 970 785 315 5232 780 1330 860 1830 825 96 825 96 830 650 1400 650 525 430 Im-Yolando ITT Metsushita Miseric Miseric Miseric Miseric Miseric Miseric Monit Hydro Petrofina Philip Menti Philip Menti Prisident Saye Outribe Randiontain Royal Dutch Rio Tisto Zinc St Halana Co Schlambagar Shall stamp Sierums A.G. Sony T.D.L. Unliner Unit. Techn. Van Roses West Deep West Hold. Xarax Cop. Jambia Cop. Jambia Cop. Jambia Cop. 882 870 781 186 307 365 36 50 84 50 308 1500 81 80 284 419 1600 143 169 50 148 169 50 1731 365 1914 1299 319 460 1109 96 50 1790 1790 1790 1890 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 205 1280 940 940 9575 576 680 936 510 310 169 385 485 485 380 91 225 380 686 93 342 1180 Anglo Amer. C. Amgold ... B. Ottoonane ... BASE (Alco) Bayer ... Belse Meeh. Charter ... Gam. Motons ... Goldfielde ... Hartenday ... Harterday ... 1945 3490 220 785 561 450 87 90 209 222 326 438 80 87 91 119 90 226 440 2274 1538 1670 696 2260 1720 338 90 226 1720 338 90 226 1720 338 90 226 1720 186 346 346 178 50 188 60 178 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 188 60 18 1843 3490 50 780 211 50 211 50 211 50 225 475 50 288 70 211 50 288 70 288 70 288 70 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289 50 28 640 Europe a\* 1 820 Facen 183 Fishes-bauche 183 Fishes-bauche 22 Fondarie (Sida, J. 85 Francurap 170 Gal. Lafryette 840 Gán. Gáophys. 260 GTM-Fisheyete 300 Gayarra-Gasz. 1320 Hecharts 305 Faisin-Gari 180 Innt. Mérieux 181 Innt. Mérieux 181 Innt. Mérieux 181 Innt. Mérieux 182 Innt. Mérieux 183 Innt. Mérieux 184 Innt. Mérieux 185 Innt. 4.5 % 1973 C.H.E. 3 % Accor Agence Hases Air Liquida Als. Superm A.L.S.P.L. Alstrom-Ad. Assuperm A.L.S.P.L. Adestrom-Ad. Assuperm Assuperm Assuperm Assuperm Assuperm Assuperm Assuperm Bell-Investins Ce Bancaire Bell-Rouperm Bell-Investins Ce Bancaire Bell-Rouperm Bell-Investins Ce Bancaire Bell-Rouperm Bell-Investins Ce Bancaire Bell-Rouperm Bell-Investins Codes C Penhoet Penhoe MARCHÉ LIBRE DE L'OR COURS DES BILLETS COTE DES CHANGES COURS 12/4 Achet Einte-Linie (\$ 1) Alleringen (100 DM) Belgique (100 Fd Pays Ree (100 Fd Pays Ree (100 Fd Pays Ree (100 Fd Norsige (100 Fd Grande-Rivingen (£ 1) Grande-Rivingen (£ 1) Grande-Rivingen (£ 1) Grande-Rivingen (£ 1) Salize (100 fa) Salize (100 fa) Salize (100 fa) Salize (100 fa) Grande (100 gas) Grande (100 gas) Grande (100 gas) Japon (100 yeas) 8 041 307 670 15 040 272 760 83 690 108 87 7 746 4 986 371 380 103 360 43 700 5 383 6 030 6 294 3 587 98650 98400 622 410 617 595 750 4200 2130 1360 3970 625 307 540 15 038 272 720 83 710 106 680 11 564 7 740 4 972 371 680 103 420 43 750 5 382 6 035 6 250 3 591 295 14 100 261 79 100 11 150 7 100 4 748 361 92 42 800 5 250 5 805 3 460 3 460

rear est de obigia

624 million de

ions de irang,

ink i course in the interest of the interest o

ient est de 414 je

s vo perment de custatés plantages en vestassement en boustant en contract en

ctionde promiera

e consecret course la principal contracte fin

re membre is in

VAL

i ermas e

1 12

\* 53: <u>5-1</u>-

ح. عو" € ع ere de jour

er at Trac

1 XO And

ಗ ಕಡಿಸುವರು

anque

wern as Post House

THE COLUMN TO TH

ICE

42

# Le Monde

# UN JOUR DANS LE MONDE

IDÉES.

2. Lettres au Monde. LU : l'Europe, une beteille pour l'ave nir, de Christiane Scrivene

ÉTRANGER

3-4. AFRIGHE

 Le débat à l'Assemblée nationale sur la mort de neuf soldats français au

que > (II), par Jacques de Barrin.

4. ASIE 5. AMÉRIQUES

6. PROCHE-ORIENT

**POLITIQUE** 

8. A l'Assemblée nationale : la fin des syndics.

SOCIÉTÉ 10. La récupération de Solar Max.

> LE MONDE DES LIVRES

13. LE FEUILLETON DE BERTRAND POROT-DELPECH: A politicien, politicien et demi ; Un jeune philosophe

réinvente les chemins de la sagesse. 15. LETTRES ÉTRANGÈRES : His MAIT-16. HISTOIRE LITTÉRAIRE : Une lettre imaginaire de lord Byron. ESSAI : Faut-il désespérer de la

CULTURE

CINÉMA : le Juge, de Philippe Lefeb-vre ; Mishima, héros d'un film.

ÉCONOMIE

21. CONJONCTURE 22-24. AFFAIRES.

> RADIO-TÉLÉVISION (19) INFORMATIONS SERVICES > (11):

Journal officiel; Météorologie; Mots croisés; Loterie: Loto: Arlequin.

Annonces classées (12) Carnet (20); Programmes des spectacles (18-19); Marchés financiers (25).

• La présidente du Conseil national du bruit : dépasser les déclarations d'intention. - M= Véronique Neiertz, député socialiste de Seine-Saint-Denis et présidente du Conseil national du bruit, a souhaité, jeudi 12 avril, que « les priorités retenues par le conseil des ministres (...) en matière de lutte contre le bruit n'en restent pas au stade des déclarations d'intention et des mises à l'étude, mais se traduisent très vite par des actions précises, concrètes, qui améliorent la vie quotidienne des Français ».

# APRÈS L'ÉLECTION DE M. TCHERNENKO A LA TÊTE DE L'ÉTAT | Sur le vif

# La direction du conseil des ministres soviétique a été reconduite sans changement

Le Soviet suprême réuni au Kremlin a ratifié, co jendi 12 avril, la composition du gouvernement sovié-tique, qui reste dirigé par M. Tikhonov (nos dernières éditions du 12 avril). Seule la liste du présidium du gouvernement (président et vice-président) a été lue à la tribune, et elle ne présente ancun changement par rapport à celle du gouvernement autérieur. Les rapport à celle du gouvernement autérieur. Les premiers vice-présidents resteut MM. Aliev (soixante premiers vice-presidents restent ivital. Alter (souxante et un ans), Arkhipov (soixante-dix-sept ans) et Gromyko (soixante-quinze ans), ce dernier étant aussi ministre des affaires étrangères. Les ouze vice-présidents sont également les mêmes qu'auparavant, le plus jeune étant M. Talyzine (cinquante-cinq ans) chargé du Comecon, le plus âgé M. Dymchitz plus jeune étant M. Talyzine (cinq

Moscou. - « Je propose l'élection de Constantin Tchernenko commi président du présidium du Soviet suprême de l'URSS. - L'homme qui parle a l'œil vif et l'air assuré, mais paraît plus âgé, peut-être à cause de sa calvitie et de son léger embonpoint, que ses cinquante-trois ans. Il s'appelle Mikhail Gorbatchev. Il est le plus jeune membre du bureau politique. il vient, quelques heures auparavant, d'être confirmé avec éclat dans sa position de «numéro deux» du Parti en devenant président de la commission des affaires étrangères du Soviet de l'Union, poste qu'occupèrent jadis Souslov, grand-prêtre de l'idéologie et... M. Tchernenko lui-même. M. Gorbatchev est ravonnant. Son attitude contraste avec la mine lasse de M. Aliev, un autre membre du bureau politique, assis à son banc, contraint d'assister à des triomphes qui ne sont pas les siens.

Une forêt de bras se lève. Les l 500 députés du Soviet suprême viennent d'élire M. Tchernenko chef de l'Etat, sur proposition de celui

# En Pologne

# **Tracasseries**

L'ancien correspondant de l'Agence France-Presse à Varso-vie, M. Michel Castex, a été retenn mardi 10 avril à l'aéropet alors qu'il s'apprétait à quitter définiti-vement la Pologue, où son successear a déjà pris ses fonctions. M. Castex a sum une rounte se plus d'une heure, y compris corpo-refie. De nombreux documents per-souneis, parmi leaqueis des photos de famille et des lettres, lui out ésé s, et il a été contraint d passer la muit dans la salle PASSET IN MUIT GAMP IN SMILE C'embarquement de l'airoport. Une dizzine de personnes qui l'avaient accompagné à l'airoport ont été soumises à un contrôle d'identité.

Le journaliste a finalement pu mitter Varsovie ce mercredi matin, à 8 heures, après une intervention personnelle de l'ambassadeur de ance, M. Jean-Bernard Rayed, qui s'était renda sur place. L'ambassadeur de France devuit se rendre dans la journée au ministère polonais des affaires étrangères pour protester officiellement coutre le traitement infligé au coutre le traitement infligé au représentant de l'AFP. – (AFP.)

zze ans), qui occupe cette fenction depuis 1962. Quelques changements restent possibles an niveau des soixante-quatre ministres et vingt et un présidents de comités d'État que comptait le gouver-nement antérieur, et dont la liste devrait être publiée

Au cours d'un bref discours, M. Tikhonov 2 tamment évoqué les « tentatives irresponsables des États-Unis et des autres pays de l'OTAN de rompre l'équilibre stratégique » et réaffirmé que cet équilibre restera néazmoins « maintem dans n'importe quelles

De notre correspondant

qui fut le bras droit de son rival louri Andropov, et qui a pu tui-même caresser le rêve de lui succéder, M. Gorbatchev, en prononçant l'éloge de M. Tchernenko, • vaillant combattant pour le communisme et pour la paix, dirigeant léniniste éprouvé, doté de dons éminents d'homme politique et d'organisateur, et qui possède une immense expérience de vie », a fait ostensiblement allégeance à son aîné.

Le président de la séance expédie ensuite la réélection du présidium tout entier (trente-neuf membres) et de son premier vice-président. M. Kouznetsov, quatre-vingt-trois ans. A chaque fois, mille cinq cents mains se levent. Qui vote contre? Personne. Abstentions? Aucune. Ces mouvements d'ensemble font scintiller les médailles des militaires et agitent les bonnet brodés des Ouzbeks et des Tadjiks. Derrière la tribune, au banc des vétérans du bureau politique, M. Gromyko arbore son rictus contumier (an même rang sont assis le ministre de la défense, le maréchal Oustinov, le président du conseil des ministres, M. Tikhonov, et M. Tchernenko).

Ce dernier se lève un peu lourdement et monte à la tribune, la démarche mai assurée. - Je me rends pleinement compte de la responsabilité énorme qu'implique l'exercice de mes fonctions. Des décisions d'envergure minutieusement réfléchies et un grand travail d'organisation sont indispensables pour améliorer l'efficacité de l'éco-nomie et les conditions de vie des Soviétiques », déclare le nouveau ches de l'Etat. La salle répond par

Conformément à la Constitution, M. Tikhonov (soixante-dix-huit ans), président du conseil, annonce la démission du gouvernement. Il est immédiatement reconduit dans ses fonctions sur proposition de M. Tchernenko. La liste de son «nouveau» gouvernement devrait être présentée ce jeudi 12 avril au Soviet suprême. La reconduction de

M. Tikhonov explique peut-être l'air contrit de M. Aliev (soixante ans), vice-président du gouvernement à qui l'on promettait régulièrement le poste, à en croire une rumeur insistante à Moscon.

The state of the s

M. Tchemenko a doac choisi de limiter au minimum les mouvements de personnel. Dans le Parti, ancune mination au bureau politique ni au secrétariat n'a été annoncée lors da pléman du Comité central du mardi 10 avril. Dans l'appareil d'Etat, l'immobilisme est également la règle avec le maintien de M. Tikhonov et celai de toute la direction du conseil des ministres. A la présidence du soviet des nationalités, un Letton, M. Avgust Voss (soixante-huit ans) succède à un autre Letton, M. Vitali Rouben, de deux ans son aîné. M. Voss est premier secrétaire du Parti en Lettonie depuis 1966. A la présidence du soviet de l'Union, M. Lev Tolkounov (soixante-cinq ans), rédacteur en chef des Izvestie, remplace M. Alexel Chitikov (soixante-douze ans), qui occupait cette fonction depuis 1970.

M. Egor Ligatchev, secrétaire du Comité central chargé des questions d'organisation, c'est-à-dire des cadres, remplace M. Gorbatchev à la tête de la commission des lois du Soviet suprême. M. Boris Ponomarev, membre suppléant (depuis douze sus) du bureau politique, reste président de la commission des affaires étrangères du soviet des nationalités - qui jouit d'un prestige inférieur à celle du soviet de l'Union, désormais dirigé par M. Gorbatchev.

Ce dernier est donc officiellement investi d'une certaine autorité en matière de politique étrangère. Mais ses attributions au sein du Parti restent un mystère. Conserve-t-il une compétence économique (il était responsable jusqu'ici de l'agricul-ture)? A-t-il désormais la tutelle de l'idéologie, lot traditionnel du «numéro deux» du Parti? A moins que M. Tchernenko, en raison de son passé et de ses propres goûts, ne garde ce domaine sous sa coupe. DOMINIQUE DHOMBRES.

# M. Felipe Gonzalez affirme avoir été censuré par la télévison française

« L'ai été censuré par la télévision française », affirme le chef du gou-vernement espagnol, M. Pelipe Gon-zalez, dans une interview publiée ce jeudi 12 avril par la Dépêche du Midi de Toulouse.

En réponse à une question sur la récente émission « Résistances » d'Antenne 2, dont une séquence sur l'ETA, le mouvement séparatiste basque, avait provoqué une protesta-tion du gouvernement de Madrid, M. Gonzalez répond : « Je ne conteste pas la liberté de la télévi-sion française, mais je peux dire que j'ai été interrogé il y a un mois et demi par la même chaîne Antenne 2 et que j'ai été moi aussi censuré, comme ceux qui ont voulu situer le problème de l'ETA. Au prétexte, je crois, que l'émission était en direct, on a coupé la seconde partie de mes déclarations, lesquelles, de façon très modérés,

expliquatent qu'il ne pouvait plus être question, en France, de réfugié politique pour un Espagnol, Cétait à l'occasion du journal du soir de cette chaîne de télévision. Oui, ne vous étonnez pas, j'ai été censuré, bien que je sois le chef du gouverne-ment espagnol socialiste, étu le plus démocratiquement du monde.

Dans la même interview, M. Gonzales affirme que l'opinion publique française méconnaît, en général, la realité espagnole : « Cette mécon-naissance regrettable, plus néfaste que l'ignorance, touche aussi des milieux officiels », dit le premier ministre, qui ajoute, en rappelant le temps où il vivait en exil en France et recevait l'aide des socialistes français: « Je peux témoigner (...) que les camarades français, dans leur accueil fraternel, connaissaient moins bien nos réalités que les socialistes suédois ou allemands. Par exemple, ils n'ont pas cru, dans leur majorité, à notre victoire. Ils voyaient le parti communiste espa-gnol à l'image de l'italien Berlin-guer et lui accordaient 25 % des voix tandis qu'ils nous assimilaient au Parti socialiste italien avec environ 10 % des voix. Ils ont été stupéfaits de notre triomphe.

La direction de la rédaction d'Antenne 2, interrogée sur les propos de M. Gonzales, nous a répondu : « Au rs des derniers mois, tant sur le procours des derniers mois, tant sur le pro-blème basque que sur cel·ul des pècheurs d'Ondarroa ou de la candida-ture de l'Espagne ou Marché commun, nous avons interrogé largament les res-ponsables espagnols. Nous avons inter-vient à deux reprises M. Felipe Gosza-lez, et ou moins une fois le ministre des affairet étrangères, M. Moran. Dans mas intervient, mus expresse patra mos interviews, nous exerçons notre libre choix de journalistes en retenant ce qui nous semble le plus intéressant et le plus lis à l'actualité il n'est pas question de censurer qui que ce soit. »

Le numéro da « Monde » daté 12 avril 1984 a été tiré à 438 866 exemplaires

# Pont d'or

Si on parlait d'argent? Je sais, entre gens bien élevés, ça ne se fait pas. C'est un sujet délicat. Surtout dans un pays particulièrement cechottier et pudibond sur ce chapitre. Je me souviens d'avoir brandi, indigriée, il y a quelques années, ma suille de paye - je la trouvais dérisoire - devant des collègue scandalisés. Ils étaient aussi gênés que si je leur avais montré mon demière. Il n'y a pourtant pas de honte à avouer ses re venus. Petits ou gros.

Parce qu'enfin, c'est quoi, l'argent pour vous ? Pour moi, c'est le réveil qui vrille, tout les matins, mon sommeil. C'est le mot griffonné à la hâte sur le buf fet de la cuisine. C'est la chaussée sombre, froide et mouillée. C'est l'hébétude mai débarbouillée des premiers usagers du métro. C'est beaucoup de fatigue, beaucoup d'angoisse, beaucoup de boulot. L'argent que je gagne, moi, il m'honore. Et je le res-

D'accord il y a des gens qui ont des salaires dix fois plus élevés que le mien. Ja pense qu'ils les valent. Autrement, on ne le leur offrireit pas. Je ne suis pas ialouse. C'est très bien comme ça. Peut-être qu'un jour quelqu'un me fera un pont d'or à moi aussi. On peut toujours ré-

ou les nanss - qui ne savent par quoi faire de leur fric. ils s'offrent des bouffes à 1 000 francs per tête. A chaque gorgée de pinard qu'ils avalent, ils crachent un billet de 50 balles. Ils percient des sommes astronomíques au jeu Au fieu de miser sur le tants ver ils fersient mieux de parier aux une entreprise dans le rouge. Es ont le culot de brûler 500 fra là, sous nos yeux excribités télé, — sous prétexte qu'ils paient trop d'impôts, les patrices petits trésors. Un truc qui m'a ravie, c'est

Ce qui me rend malade, en re-

vanche, ce qui me donne des en-

vies de tuer, ce sont les macs -

l'histoire de ce banquier en înstance de divorce racontée par 24 heures, le journel de Lausanne. Il a pris 644.000 de nos francs et il les a jetés dans le Rhône. Pour ne pas les verser à sa ferrime. Savez-vous ce que ca kui a coûté ? Vingt mois de prison. Ferme. On ne plaisante pas avec ces choses-là, en Suisse, On a bien raison. Et encore, ce n'est pas cher payé. Faites le compte. Ca revient à trois maiheureux millions de centimes par mois. Nourri, logé, blanchi. A ce prix là, moi, j'irais volontiers passer mes vacances là-bas. A l'om-

CLAUDE SARRAUTE.

# LE PROJET DE LOI SUR LE SPORT

# M<sup>me</sup> Avice doit faire face aux critiques de l'opposition et à celles du PCF

Le sport excite les passions des supporters, mais anssi celles des députés. On pouvait penser que le début de la discussion à l'Assemblée nationale du projet de loi de Mª Edwige Avice, ministre délégué an temps libre, à la jennesse et aux sports, sur l'organisation et la pro-motion des activités physiques et sportives, le mercredi 11 avril, se déroulerait dans la sérénité.

N'en avait-il pas été ainsi au Sénat, qui, le premier, le 10 mai 1983, avait discuté de ce texte adopté à l'unanimité au palais du Luxembourg, seuls les sénateurs communistes s'abstènant (le Monde dn 12 mai 1983) ? M= Avice ne se contentait-elle pas, pour l'essentiel, de moderniser et d'adopter la loi de 1975, préparée par son lointain pré-décesseur, M. Pierre Mazeaud, le RPR lui reprochant, même, de s'en

être largement inspirée, sans hi ren-dre hommage. C'était compter sans la compure nette et brutale entre les supporters des deux camps politiques. Le RPR et le PC furent, pour une fois, d'accord pour estimer que deux conceptions de la société s'affrontent, même sur un tel sujet. Le pre-mier accuse la majorité de vouloir \* étatiser » la pratique du sport, voire, dans ce projet de « porter atteinte à la propriété privée »; le second incrimine, du côté de l'opposition, une vision de l'homme, même en matière sportive, réduite à « ce qu'il peut rapporter financière-

ment » Pour défendre sa position, le RPR a utilisé la grosse artillerie procédu-rale : M. Christian Bergelin, député de la Haute-Saône, a longuement — et vainement — défendu, en son nom, la question préalable, estimant qu'il n'y avait pas lieu à délibérer sur ce projet, dont il semblait oublier que les sénateurs de son parti l'avaient approuvé. Pour M. Bergelin, il s'agit d'une « loi de circonstance », qui. lorsqu'elle innove sur la loi Mazeaud, le fait mal et contient d'énormes lacunes. M. Bergelin a profité de l'occasion pour présenter en détail les projets pour presenter en octau as projets du RPR en la matière, visant à éten-dre « l'autonomie » du mouvement sportif, car « il faut mettre un terme à la tutelle de l'État sur le sport ».

Mais ce qui retiendra le plus l'attention, ce sont les propositions du RPR en matière de financement : développement de la publicité et du sponsoring, creation d'un loto sportif et autorisation de concours de pro-nostics sur le football. Car c'est bien le problème des finances qui est au le problème des finances qui est au centre du débat; tous les intervenants, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, out souligné la modicité du budget du ministère de Mª Avice, en espérant que le vote de son projet soit le signal d'un redressement. N'est-ce pas, aussi, cet aspect du dossier que tente de régler le projet avec la suppression régler le projet avec la suppression de la possibilité, pour les clubs pro-fessionnels, de bénéficier du statut d'association de la loi de 1901 (le Monde du 11 avril) ?

Cette disposition a été darement critiquée, spécialement par M. Jean-Pierre Soisson (UDF, Yonne), maire d'Auxerre, qui estime que la volonté de clarté et de transparence des comptes pourrait être obtenue par une simple adaptation du statut clamé une rançon de 2 i associatif. M. Georges Hage (PC, francs à son propriétaire.

Nord), rapporteur de la commission des affaires culturelles, estime que la transformation des cinhs en sociétés anogymes, même avec interdiction de distribuer des bénéfices - interdiction qu'accepte M. Avice, - risque « de faire ren-trer les marchands dans le temple ». Il pense, lui aussi, que d'autres voies sont possibles.

Ce n'est pas le seul aspect du projet qu'ont critiqué M. Hage et ses ils auraient aimé un projet plu ambitieux, le rapporteur soulignant les insuffisances du texte de M. Avice, et regrettant que la com-mission ne l'ait pas suivi dans toutes ses propositions de modification, ne serait-ce, a t-il dit, que pour rester fidèle à tout ce que promettait l'exposé des motifs. M. Paul Chomat (PC, Loire) a regretté, lui, les différences entre le texte voté par le Sépat - parfois avec l'accord du ministre – et le projet gouvernemen-tal, et entre ce dernier et l'avant-

jet, qui devait commencer jeudi, s'annonçait difficile pour M™ Avice. THIERRY BREHIER. 4-17-75

4

少,水流流的

- 14-14 - 17-14-15

### LEFLM ( LE JUGE ) NE SERA PAS SAISI

Le film le Juge continuera normaement sa carrière sur les écrans. Ainsi en a décidé, jeudi 12 avril, le tribunal de Paris saisi en référé par M. André Fraticelli. Ancien avocat impliqué pais relaxé dans l'affaire; des grâces médicales, celui-ci a cru se reconnaître dans le rôle de M° Dosati que joue dans le film Jean Benguigui. A l'écran, Me Donati est le défenseur de Rocca, un « gros bon-net » de la drogue, comme Me Frati-celli était celui de Robert Kéchi-chian, qui bénéficia en 1981 d'une grâce médicale. (Lire la critique du film de Philippe Lefebvre, page 17.)

M. Fraticelli demandait la saisie du film ou, subsidiairement, la sup-pression des scènes où Me Donati apparaît. Son avocate, Mª Madeleine Vincenti, de Marseille, a invoqué l'honneur de son client, le droit au respect de la vie privée, et a rappelé sa relaxe dans l'affaire des graces médicales. Pour le producteur et le réalisateur du film, Me Georges Kiejman, de Paria, a soutenn que Jean Benguigni était loin d'avoir les traits de M. Francelli. Ce n'est pas parce que ce dernier a obtenu la libération de Robert Kéchichian pour raison médicale qu'on peut le confondre avec l'avocat du film, at-il expliqué. Des affaires de grâces médicales, il y en a en des dizaines ces dernières années, a t-il précisé.

M. Guy Canivet, premier juge, lui a donné satisfaction. Il a estimé qu'il ne résultait pas « pour un public normalement averti, autre que strictement local d'identification évidente et suffisumment précise entre ce personnage secondaire [Mº Do-nati] et M. André Fraticelli.

L'étalon « Hadol-Du-Vivier » enlevé dans le Calvados. – Des malfaiteurs ont enlevé l'étalon Hadol-Du-Vivier, dans la mit du 11 au 12 avril, aux haras de Cheffreville-Tonnencourt (Calvados), et reclamé une rançon de 2 millions de

(Publicité) Un vin de grande table toujours à sa place



Economisez vos caiories en vivant au calme et en sécurité

Un survitrage sur mesure d'une totale efficacité contre le froid et le bruit, esthétique, l'un des moins onéreux du marché (avec ou sans pose) c'est DUO-FENETRE fabriqué en France après s'être imposé en Allemagne. Faites aussi blinder vos vitres avec le fameux film anti-effraction Secury-film. PRIVAD, 5, rue Charlot, 93320 Pavillons-sous-Bois. Tél.: (1) 848.85.37. Pose uniquement à Paris et 100 km alentour.

ABCDEFG

- (Publicité) ·

ayez toujours dans votre réfrigérateur

KRITER Brut de Brut

un ami peut arriver, il aimera Kriter bien glacé



OUVERT T.L.J. DE 12 H

VOUS AVEZ CHEZ NOUS UNE SEMAINE POUR VOUS FAIRE REMBOURSER VOS ACHATS SI VOUS TROUVEZ UN MEILLEUR RAPPORT QUALITE-PRIX E VOIS LE BARANTIS STÉPHANE MEN'S DELLOCE les grandes marques GRIFFÉES DU PRÊT-A-PORTER MASCULIN A DES

> - TON - NANTS! POUR GRANDS LES GROS (sic)
> LES GRANDS ET LES AUTRES, DU 44 AU 68

130, BD SAINT-GERMAIN (métro Odéon)

LES «MODULABLES» UNE FAÇON UMRQUE EN FRANCE D'ACHETER UN COSTUME en 2, 3 ou 4 pièces EN PURE LAIME PEIGNÉE - FABRICATION FRANÇAISE DE 786 F A 885 F + 10 % à partir du 58

SAUF DIMANCHE A 19 H 30 ET 8. RUE D'AVRON. AVEC UN PETIT +

